

# COLLECTION COMPLETE DES ŒUVRES

J. J. ROUSSEAU.

TOME QUATRIEME.

- In Google

# COLLECTION COMPLETE DES ŒUVRES

D E

J. J. ROUSSEAU,

Citoyen de Geneve.

#### TOME QUATRIEME.

Contenant les IV premiers Livres d'Emile, ou de l'Education.



A GENEVE.

M. DCC. LXXXII.

BVEF09005Z ..



# PRÉFACE D'EMILE.

CE Recueil de réflexions & d'observations, sans ordre, & presque sans suite, fut commencé pour complaire à une bonne mere qui fait penser. Je n'avois d'abord projetté qu'un Mémoire de quelques pages : mon fujet m'entraînant malgré moi, ce Mémoire devint infenfiblement une espece d'ouvrage, trop gros, fans doute, pour ce qu'il contient, mais trop petit pour la matiere qu'il traite. J'ai balancé long-tems à le publier; & fouvent il m'a fait fentir, en y travaillant, qu'il ne fuffit pas d'avoir écrit quelques brochures pour favoir composer un livre. Après de vains efforts pour mieux faire, ie crois devoir le donner tel qu'il est, jugeant qu'il importe de tourner l'attention publique de ce côté-là; & que, quand mes idées feroient mauvaises, si j'en fais naître de bonnes à d'autres, je n'aurai pas tout-à-fait perdu mon tems. Un homme, qui de sa retraite, jette ses seuilles dans le Public, fans prôneurs, fans parti qui les défende, fans favoir même ce qu'on en pense ou ce qu'on en dit, ne doit pas craindre que, s'il fe trompe, on admette fes erreurs fans examen.

Je parlerai peu de l'importance d'une bonne édu-Emile. Tome I. a

cation; je ne m'arrêterai pas non plus à prouver que celle qui est en usage est mauvaise; mille autres l'ont fait avant moi. & je n'aime point à remplir un livre de choses que tout le monde fait. Je remarquerai seulement, que depuis des tems infinis il n'y a qu'un cri contre la pratique établie, sans que personne s'avise d'en proposer une meilleure. La Littérature & le favoir de notre fiecle tendent beaucoup plus à détruire qu'à édifier. On censure d'un ton de maître ; pour propofer, il en faut prendre un autre, auquel la hauteur philosophique se complaît moins. Malgré tant d'écrits, qui n'ont, dit-on, pour but que l'utilité publique, la premiere de toutes les utilités, qui est l'art de former des hommes, est encore oubliée. Mon fuiet étoit tout neuf après le livre de Locke, & je crains fort qu'il ne le foit encore après le mien.

On ne connoît point l'enfance: sur les fausses idées qu'on en a, plus on va, plus on s'égare. Les plus fages s'attachent à ce qu'il importe aux hommes de favoir, sans considérer ce que les enfans sont en état d'apprendre. Ils cherchent toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est avant—que d'être homme. Voilà l'étude à laquelle—je me suis le plus appliqué, afin que, quand toute ma méthode seroit

chimérique & fausse, on pût toujours profiter de mes observations. Je puis avoir très-mal vu ce qu'il faut faire, mais je crois avoir bien vu le sujet sur lequel on doit opérer. Commencez donc par mieux étudier vos éleves; car très-aflurément, vous ne les connoissez point. Or si vous lifez ce livre dans cette vue, je ne le crois pas sans utilité pour vous.

A l'égard de ce qu'on appellera la partie fystématique, qui n'est autre chosc sci que la marche de la nature, c'est-là ce qui déroutera le plus le Lecteur; c'est aussi par-là qu'on m'attaquera sans doute; & peut-être n'aura-t-on pas tort. On croira moins lire un Traité d'éducation, que les rêveries d'un visionnairc fur l'éducation. Qu'y faire? Ce n'est pas fur les idées d'autrui que j'écris; c'est sur les miennes. Je ne vois point comme les autres hommes; il v a longtems qu'on me l'a reproché. Mais dépend-il de moi de me donner d'autres yeux, & de m'affecter d'autres idées? Non. Il dépend de moi de ne point abonder dans mon fens, de ne point croire être feul plus fage que tout le monde ; il dépend de moi, non de changer de fentiment, mais de me défier du mien : voilà tout ce que je puis faire, & ce que je fais. Que si je prends quelquefois le ton affirmatif, ce n'est point pour en impofer au Lecteur; c'est pour lui parler comme je pense. Pourquoi proposerois-je par sorme de doute ce dont, quant à moi, je ne doute point? Je dia exactement ce qui se passe dans mon esprit.

En exposant avec liberté mon sentiment, j'entends si peu qu'il sasse autorité, que j'y joins toujours mes raisons, afin qu'on les pese & qu'on me juge: mais quoique je ne veuille point m'obstiner à défendre mes idées, je ne me crois pas moins obligé de les proposer; car les maximes sur lesquelles je suis d'un avis contraire à celui des autres, ne sont point indifférentes. Ce sont de celles dont la vérité ou la faus set importe à connoître, & qui sont le bonheur ou le malheur du genre-humain.

Propofez ce qui est faisable, ne ceste-t-on de me répéter. C'est comme si l'on me disoit; proposez de faire ce qu'on fait; ou du moins, proposez quelque bien qui s'allie avec le mal existant. Un tel projet, sur certaines matieres, est beaucoup plus chimérique que les miens: car dans cet alliage le bien se gâte, & le mal ne se guérit pas. J'aimerois mieux, suivre en tout la pratique établie que d'en prendre une bonne de demi : il y auroit moins de contradiction dans l'homme; il ne peut tendre à la sois à deux buts

opposés. Peres & Meres, ce qui est faisable est ce que vous voulez faire. Dois - je répondre de votre volonté?

En toute espece de projet, il y a deux choses à considérer: premierement, la bonté absolue du projet; en second lieu, la facilité de l'exécution.

Au premier égard, il fuffit, pour que le projet foit admiffible & praticable en lui-même, que ce qu'il a de bon foit dans la nature de la chofe; ici, par exemple, que l'éducation propofée foit convenable à l'homme, & bien adaptée au cœur humain.

La feconde confidération dépend de rapports donnés dans certaines fituations: rapports accidentels à la chofe, lefquels, par conféquent, ne font point nécellaires, & peuvent varier à l'infini. Ainfi telle éducation peut être praticable en Suiffe & ne l'être pas en France; telle autre peut l'être chez les Bourgeois, & telle autre parmi les Grands. La facilité plus out moins grande de l'exécution dépend de mille circonfitunces, qu'il eft impoffible de déterminer autrement que dans une application particuliere de la méthode à tel ou à tel pays, à telle ou à telle condition. Or toutes ces applications particulieres n'étant pas effentielles à mon fujet, n'entrent point dans mon plan. D'autres pourfuje, n'entrent point dans mon plan. D'autres pour-

#### VI PREFACE D'EMILE

ront s'en occuper, s'ils veulent, chacun pour le Pays ou l'Etat qu'il aura en vue. Il me fuffit que par - tout où naîtront des hommes, on puisse en faire ce que je propose, & qu'ayant fait d'eux ce que je propose, on ait fait ce qu'il y a de meilleur & pour eux-mêmes & pour autrul. Si je ne remplis pas cet engagement, j'ai tort fans doute; mais je le remplis, on auroit tort aussi d'exiger de moi davantage; car je ne promets que cela.





# EMILE,

### QU

## DE L'ÉDUCATION.

#### LIVRE PREMIER

TOUT est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses : tout dégénere entre les mains de l'homme. Il force une terre à nourrir les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre : il mêle & confond. les climats, les élémens, les faifons : il mutile fon chien, fon cheval, fon esclave : il bouleverse tout, il défigure tout : il aime la difformité, les monstres : il ne veut rien, tel que l'a fait la nature, pas même l'homme; il le faut dresser pour lui, comme un cheval de manége; il le faut contourner à sa mode, comme un arbre de son jardin,

Sans cela, tout iroit plus mal encore, & notre espece ne veut pas être façonnée à demi. Dans l'état où font déformais les chofes, un homme abandonné dès sa naiffance à lui-même parmi les autres, feroit le plus défiguré de tous. Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l'exemple, toutes les institutions fociales dans lesquelles nous nous trouvons submergés, étoufferoient en lui la nature, & ne mettroient rien à la place. Elle y feroit comme un arbrif-

Emile. Tome I.

feau que le hazard fait naître au milieu d'un chemin, & que les paffans font bientôt périr, en le heurtant de toutes parts & le pliant dans tous les fens.

C'eft à toi que je m'adresse, tendre & prévoyante mere (1), qui sçus t'écarter de la grande route, & garantir l'arbrisseau naissant du choc des opinions humaines! Cultive, arrose la

(1) La premiere éducation est celle qui importe le plus ; & cette premiere éducation appartient incontestablement aux femmes : fi l'Auteur de la nature cut voulu qu'elle appartint aux hommes, il leur cût donné du lait pour nourrir les enfans. Parlez donc toujours aux semmes, par préférence, dans vos Traités d'éducation a car. outre qu'elles sont à portée d'y veiller de plus près que les hommes & qu'elles v influent topiours davantage. le fuccès les intéresse aussi beaucoup plus, puisque la plupart des veuves se trouvent presque à la merci de leurs enfans. & qu'alors ils leur font vivement sentir, en bien ou en mal, l'effet de la maniere dont elles les ont élevés. Les loix, toujours fi occupées des biens & si peu des personness parce qu'elles ont pour objet la paix & non la vertu, ne donnent pas affez d'autorité aux meres. Cependant leur état est plus sur que celui des peres ; leurs devoirs font plus penibles : leurs foins importent plus au bon ordre de la famille; gónéralement ellos ont plus d'attachement pour les enfans. Il v a des

occasions où un fils qui manque de respect à son pere, peut, en quelque forte, être excufé: mais fi, dans quelque occasion que ce fut, un enfant étoit affez dénaturé pour en manques à fa mere, à celle qui l'a porté dans fon fein, qui l'a nourri de fon lait, qui, durant des années, s'est oubliée elle-même pour ne s'occuper que de lui , on devroit se hater d'étouffer ce miscrable, comme un monstre indigne de voir le jour. Les meres, dit-on , eatent leurs enfans. En cela , fans doute, elles ont tort; mais moins de tort que vous, peut-être, qui les dépravez. La mere veut que son enfant foit heureux, qu'il le foit des à préfent. En cela elle a raifon : quand elle fe trompe fur les moyens, il faut l'éclairer. L'ambition , l'avarice . la tyrannie , la fausse prévoyance des peres, leur négligence, leur dure infensibilité, sont cent sois plus sunestes aux enfans, que l'aveugle tendreffe des meres. Au reste, il faut expliquer le fens que je donne à ce nom de mere, & c'est ce qui sera fait ci-après.

jeune plante avant qu'elle meure; ses fruits seront un jour tes délices. Forme de bonne lieure une enceinte autour de l'ame de ton ensant : un autre en peut marquer le circuit; mais roi seule y dois poser la barrière (\*).

On façonne les plantes par la culture, & les hommes par l'éducation. Si l'homme naissoir grand & fort, sa taille & sa force lui seroient inutiles jusqu'à ce qu'il eût appris à s'en servir : elles lui seroient préjudiciables, en empéchant les autres de songer à l'affisser (2); & abandonné à lui-même, si mourroir de misere avant d'avoir connu ses besoins. On se plaint de l'état de l'enfance; on ne voir pas que la race humaine eût pér si l'homme n'eût commencé par étre enfant.

Nous naissons foibles, nous avons besoin de forces: nous naissons dépourvus de tout, nous avons besoin d'affistance; nous naissons thighous, nous avons besoin de jugement. Tout ce que nous n'avons pas à notre naissance & dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l'éducation.

Cette éducation nous vient de la nature, ou des hommes, ou des chofes. Le développement interne de nos facultés & de nos organes est l'éducation de la nature : l'usige qu'on nous apprend à faire de ce développement est l'éducation des hommes; & l'acquis de notre propre expérience sur les objets qui nous affecent, est l'éducation des choées.

(\*) On m'affure que M. Formey a cru que je voulois lei parler de ma mere, & qu'il l'a dit dans quelque ouvrage. C'eft fe moquer cruellement de M. Formey ou de moi. ( 2 ) Semblable à eux à l'extérieur, & privé de la parole, ainfi que des idées qu'elle exprime, il feroit hors d'état de leur faire entendre le befoln qu'il auroit de leurs fecours, & rien en lui ne leur manifefterolt ce befoin, Chacun de nous est donc formé par trois fortes de Maitres, Le Disciple dans lequel leurs diversels elçons se contravient est mal élevé, & ne fera jamais d'accord avec lui-même: celui dans lequel elles tombent toutes sur les mêmes points, & tendent aux mêmes sins, va seul à son but & vit conséquemment. Celui- là feu et bien élevé.

Or, de ces trois éducations différentes, celle de la nature ne dépend point de nous; celle des chofes n'en dépend qu'à certains égards; celle des hommes est la feule dont nous foyons vraiment les maîtres; encore ne le fommes-nous que par supposition: car qui est-ce qui peut espérer de diriger entierement les discours & les actions de tous ceux qui environnent un enfant?

Sirót donc que l'éducation est un art, il est presque imposfible qu'elle réuffisse, puisque le concours nécessaire à son succès ne dépend de personne. Tout ce qu'on peut faire à force de soins est d'approcher plus ou moins du but, mais il faut du bonheur pour l'atteindre.

Quel eft ce bur ? c'est celui même de la nature ; cela vient d'être prouvé. Puisque le concours des trois éducations est nécessaire à leur perfection, c'est sur celle à laquelle nous ne pouvons rien qu'il faut diriger les deux autres. Mais peutétre ce mot de nature a-t-il un sens trop vague : il saut tacher ici de le sixer.

La nature, nous dit-on, n'est que l'habitude (\*). Que

<sup>(\*)</sup> M. Formey nous affure qu'on dans ce vers auquel je me proposois ne dit pas précisément cela. Cela me paroit pourtant très-précisément dit La manne, croismes, aigli rien que l'habitade.

fignifie cela? N'y a-t-il pas des habitudes qu'on ne contracte que par force & qui n'étouffent jamais la nature? Telle est, par exemple, l'habitude des plantes dont on gêne la direction verticale. La plante mise en liberté garde l'inclinaison qu'on l'a forcée à prendre : mais la séve n'a point changé pour cela sa direction primitive, & si la plante continue à végéter, son prolongement redevient vertical. Il en est de même des inclinations des hommes. Tant qu'on reste dans le même état, on peut garder celles qui réfultent de l'habitude & qui nous font le moins 'naturelles ; mais fitôt que la fituation change, l'habitude ceffe & le naturel revient. L'éducation n'est certainement qu'une habitude. Or n'y a-t-il pas des gens qui oublient & perdent leur éducation? d'autres qui la gardent? d'où vient cette différence? S'il faut borner le nom de nature aux habitudes conformes à la nature, on peut s'épargner ce galimathias.

Nous naiffons tenfiblés, & dès notre naiffance nous fommes affectés de diverfes manieres par les objets qui nous environnent. Sitôt que nous avons, pour ainfi dire, la conféience de nos fenfations, nous fommes dipoftés à rechercher ou à fuir les objets qui les produiént, d'abord folon qu'elles nous font agréables ou déplaifantes, puis felon la convenance ou difconvenance que nous trouvons entre nous & ces objets, & enfin felon les jugemens que nous en portons fur l'idée de bonheur ou de perféction que la

M. Formey, qui ne veut pas enorgueillir fes femblables, nous donne pour celle de l'entendement humain. raifon nois donne. Ces dispositions s'étendent & s'affermissent à mesure que nous devenons plus sensities & plus éclairés : mais, contraintes par nos habitudes, elles s'alterent plus ou moins par nos opinions. Avant cette altération, elles sont ce que j'appelle en nous la nature.

C'eft done à ces dispolitions primitives, qu'il faudroit rout rapporter; & cela fe pourroit, fi nos trois éducations n'étoient que différentes : mais que faire quand elles font opposées? quand au lieu d'élever un homme pour lui-même on veut l'élever pour les autres? Alors le concert eft impossible. Forcé de combattre la nature ou les institutions fociales, il faut opter entre faire un homme ou un citoyen; car on ne peut faire à la fois l'un & Pautre,

Tour société parielle, quand elle est érroire & bien unie, s'aliene de la grande. Tour patriore est dur aux étrangers: ils ne sont qu'hommes, ils ne sont rien à ses yeux (3). Cer inconvénient est inévitable, mais il est obibe. L'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit. Au-dehors le Spartiate étoit ambitieux, avare, inique: mais le désintéressement, l'équité, la concorde régnoient dans ses murs Désea-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de rempsir autour d'eux. Tel Philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d'aimer ses vossins.

L'homme naturel est tout pour lui; il est l'unité numé-

(1) Aussi les guerres des Républiques sont-elles plus cruelles que celles des Monarchies. Mais si la guerre des Rols est modérée, c'est leur paix qui est terrible : il vaut mieux être leur ennemi que leur sujet. rique. l'entier absolu, qui n'a de rapport qu'à lui-même ou à fon semblable. L'homme civil n'est qu'une unité fractionnaire qui tient au dénominateur, & dont la valeur est dans son rapport avec l'entier, qui est le corps social, Les bonnes inftitutions fociales font celles qui favent le mieux dénaturer l'homme, lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, & transporter le moi dans l'unité commune; en forte que chaque particulier ne fe croye plus un, mais partie de l'unité, & ne soit plus fensible que dans le tout. Un Citoyen de Rome n'étoit ni Caïus ni Lucius; c'étoit un Romain; même il aimoit la patrie exclusivement à lui. Regulus se prétendoit Carthaginois, comme étant devenu le bien de fes maîtres. En fa qualité d'étranger il refusoit de siéger au Sénat de Rome ; il falut qu'un Carthaginois le lui ordonnât. Il s'indignoit qu'on voulût lui fauver la vie. Il vainquit, & s'en retourna triomphant mourir dans les fupplices. Cela n'a pas grand rapport, ce me femble, aux hommes que nous connoiffons.

Le Lacédémonien Pédarete fe préfente pour être admis au confieil des trois cens; il elt rejetté. Il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouvé dans Sparte trois cens hommes valans mieux que lui. Je suppose cette démonstration sincere, & il y a lieu de croire qu'elle l'étoit : voilà le citoyen.

Une femme de Sparte avoit cinq fils à l'armée, & attendoit des nouvelles de la bataille. Un Ilote arrive; elle lui en demande en tremblant. Vos cinq fils ont été tués.

Vil Esclave, t'ai-je demandé cela? Nous avons gagné la victoire. La mere court au Temple & rend graces aux Dieux, Voilà la ciroyenne.

Celui qui dans l'ordre civil veut conferver la primauré des fentimens de la nature, ne fair ce qu'il veut. Toujours en contradiction avec lui-même, toujours flotant entre ses penchans & ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen; il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces honmes de nos jours; un François, un Anglois, un Bourgeois; ce ne sera rien.

Pour être quelque chose, pour être soi-même & roujours un, il faut agir comme on parle; il faut être roujours décidé sur le parti qu'on doit prendre, le prendre hautement & le suivre toujours. Pattends qu'on me montre ce prodige pour savoir s'il est homme ou citoyen, ou comment il s'y prend pour être à la fois l'un & Pautre.

De ces objets néceffairement opposés, viennent deux formes d'institution contraires; l'une publique & commune, l'autre particuliere & domestique.

Voulez-vous prendre une idée de l'éducation publique? Lifez la République de Platon. Ce n'elt point un ouvrage de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent des livres que par leurs nires. C'est le plus beau traité d'éducation qu'on ait jamais fait.

Quand on veut renvoyer au pays des chimeres, on nomme l'institution de Platon. Si Lycurgue n'eût mis la sienne que par écrit, je la trouverois bien plus chimérique.

Platon

Platon n'a fait qu'épurer le cœur de l'homme; Lycurgue l'a dénaturé.

L'inftitution publique n'existe plus, & ne peut plus exister; parce qu'où il n'y a plus de patrie il ne peut plus y avoir de citoyens. Ces deux mots, patrie & citoyen, doivent être effacés des langues modernes. Pen sais bien la raison, mais je ne veux pas la dire; elle ne sait rien à mon suire.

Je n'envifage pas comme une inflitution publique ces rifibles établiftemens qu'on appelle Colleges (4). Je ne compte pas non plus l'éducation du monde, parce que cette éducation tendant à deux fins contraires, les manque toutes deux : elle n'elt propre qu'à faire des hommes doubles, paroiffant toujours rapporter tout aux autres, & ne rapportant jamais rien qu'à eux feuls. Or ces démonftrations étant communes à tout le monde, n'abufent perfonne. Ce font autant de foins perdus.

De ces contradictions nait celle que nous éprouvons fans ceffe en nous-mémes. Entraînés par la nature & par les hommes dans des routes contraires, forcés de nous partager entre ces diverfes impulifons, nous en fuivons une compotée qui ne nous mene ni à l'un ni à l'autre but. Ainfi combattus & flottans durant tout le cours de

bli. J'exhorte l'un d'entr'eux à publier le projes de réforme qu'il a conçu. L'on fera peut-être enfin tenté de guétir le mal, en voyant qu'il n'est pas sans remede.

Emile. Tome I.

<sup>(4)</sup> Il y a dans plusieurs écoles & fur-tout dans l'Université de Prais des Professeurs que j'aime, que j'estime beaucoup, & que je crois très-capables de bien instruire la jeunesse, s'ils n'étoient sorcés de suivre l'usage éta-

notre vie , nous la terminons fans avoir pu nous accorder avec nous , & fans avoir été bons ni pour nous ni pour les autres.

Reste enfin l'éducation domessique ou celle de la nature. Mais que deviendra pour les aurres un homme uniquement élevé pour lai? Si peu-tère le double objet qu'on se propose pouvoit se réunir en un seul , en ôtant les contradictions de l'homme, on ôteroit un grand obstacle à son bonheur. Il faudroit pour en juger le voir tour formé; il faudroit avoir observé ses penchans , vu ses progrès , suivi sa marche : il faudroit en un mot connoître l'homme naturel. Je crois qu'on aura suit quelques pas dans ces recherches après avoir lu cet écrit.

Pour former cet homme rare, qu'avons-nous à faire? Beaucoup, fans doute; c'elt d'empécher que rien ne foit fait. Quand il ne s'agit que d'aller contre le vent, on louvoie; mais fi la mer elt forte & qu'on veuille refter en place, il faut jetter l'ancre. Prends garde, jeune pilore, que ton cable ne file ou que ton ancre ne laboure, & que le vaiffeau ne dérive avant que tu t'en fois apperçu. Dans l'ordre focial, où toutes les places font marquées, chacun doit être élevé pour la fienne. Si un particulier formé pour fa place en fort, il n'est plus propre à rien. L'éducation n'est utile qu'autant que la fortune s'accorde avec la vocation des parens; en tout autre cas elle est mulfible à l'éleve, ne fût-ce que par les préjugés qu'elle lui a donnés. En Egypte où le fils étoit oblégé d'empassifer l'état de fon prer, l'éducation du moins avoit un passifer l'état de fon prer, l'éducation du moins avoit un but affuré; mais parmi nous où les rangs feuls demeurent, & où les hommes en changent fans ceffe, nul ne fait fi en élevant fon fils pour le fien il ne travaille pas contre lui.

Dans l'ordre naturel, les hommes étant tous égaux, leur vocation commune est l'état d'homme, & quiconque est bien élevé pour celui-là ne peut mal remplir ceux qui s'y rapportent. Qu'on destine mon éleve à l'épée, à l'églife, au barreau, peu m'importe. Avant la vocation des parens la nature l'appelle à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En fortant de mes mains il néra, j'en couviens, ni magistrat, ni foldat, ni prétre : il fera premierement homme; tout ce qu'un homme doit être, il faura l'être au besoin tout aussi bien que qui que ce soix, de la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Occupavi te, sortuna, atque cepi : omnesque aditus tuos intercluss, ut ad me aspirare non posses (s).

Notre véritable étude est celle de la condition humaine. Celui d'entre nous qui sait le mieux supporter les biens & les maux de cette vie est à mon gré le mieux élevé : d'où il 'fuit que la véritable éducation consiste moins en préceptes qu'en exercices. Nous commençons à nous instruire en commençant à vivre ; notre éducation commence avec nous; notre premier précepteur est notre nourrice. Aussi ce moi chlucation avoir-il chez les anciens un autre sens que nous

<sup>(</sup>c) Tufcul, V.

ne lui donnons plus: il fignifioir nourriture. Educit obstetrix; dit Varron; educat nutrix, instituit padagogus, doce magisser (6). Ainsi l'éducation, l'institution, l'institution font trois choses aussi différentes dans leur objet, que la gouvernante, le précepteur & le mairre. Mais ces distinctions font mal entendues; & pour être bien conduit, l'ensant ne doit suivre qu'un feul guide.

Il faut donc généraliser nos vues, & considérer dans notre éleve l'homme abstrait, l'homme exposé à tous les accidens de la vie humaine. Si les hommes naissoient attachés au fol d'un pays, si la même saison duroit toute l'année , si chacun tenoit à sa fortune de maniere à n'en pouvoir jamais changer, la pratique établie feroit bonne à certains égards : l'enfant élevé pour son état, n'en sortant iamais, ne pourroit être expofé aux inconvéniens d'un autre, Mais vu la mobilité des choses humaines; vu l'esprit inquiet & remuant de ce siecle qui bouleverse tout à chaque génération, peut-on concevoir une méthode plus infensée que d'élever un enfant comme n'avant jamais à fortir de fa chambre, comme devant être fans cesse entouré de ses gens ? Si le malheureux fait un feul pas fur la terre . s'il descend d'un seul degré, il est perdu. Ce n'est pas lui apprende à fupporter la peine : c'est l'exercer à la sentir.

On ne fonge qu'à conferver fon enfant; ce n'est pas assez : on doit lui apprendre à se conserver étant homme, à supporter les coups du sort, à braver l'opulence & la

<sup>(6)</sup> Non. Marcell.

mifere, à vivre s'il le faut dans les glaces d'Iflande ou fur le brûlant rocher de Malte. Vous avez beau prendre des prédautions pour qu'il ne meure pas; il faudra pourtant qu'il neure: & quand fa mort ne feroit pas l'ouvrage de vos foins, encore feroient-ils mal entendus. Il s'agit moins de l'empécher de mourir, que de le faire vivre. Vivre ce n'eft pas respirer, c'est agir; c'est faire usage de nos organes, de nos fens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donnent le sentiment de norre existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a le plus fent il a vie. Tel s'est fait enterrer à cent ans, qui mourut dès sa naissance. Il est gagné d'aller au tombeau dans sa jeunesse; s'est ve veu de l'entres se l'active de l'entres s'est se de l'active de l'entres de l'entres

Toute notre fagesse consiste en préjugés serviles; tous nos usages ne sont qu'assipiettissement, gene & contrainte. L'homme civil nait, vit & meur dans l'éclavage: à sa naissance on le coud dans un maillot; à sa mort on le cloue dans une biere; tant qu'il garde la figure humaine, il est enchainé par nos institucions.

On 'dit que plufieurs Sages - Fernmes prétendent, en pétrifiant la tête des enfans nouveaux nefs, bui donner une forme plus convenable : & on le fouffre! Nos têtes feroient mal de la façon de l'Auteur de notre être : il nous les faut façonnées au-dehors par les Sages-Fernmes, & au-dedans par les Philofophes. Les Caraïbes font de la moitié plus heureux que nous.

"A peine l'enfant est - il forti du sein de la mere, &

" à peine jouit -il de la liberté de mouvoir & d'étendre " fes membres, qu'on lui donne de nouveaux liens. On " l'emmaillote, on le couche la tête fixée & les jambes allongées, les bras pendans à côté du corps; il est " entouré de linges & de bandages de toute espece, qui " ne lui permettent pas de changer de situation. Heureux " si on ne l'a pas serré au point de l'empécher de respirer, " de si on a eu la précaution de le coucher sur le côté, afin " que les eaux qu'il doit rendre par la bouche puissen " tourner la ête sur le côté, pour en faciliter l'écoule-" ment ( 7 ) ".

L'enfant nouveau-né a befoin d'étendre & de mouvoir fes membres, pour les tirer de l'engourdissement, où , raisemblés en un peloton, ils ont resté fi long-tems. On les étend, il est vrai, mais on les empéche de se mouvoir ; on assignité a tête même par des tétieres : il semble qu'on a peur qu'il n'ait l'air d'être en vie.

Ainsi l'impulsion des parties internes d'un corps qui tend à l'accroistement, trouve un obstacle insimmontable aux mouvemens qu'elle lui demade. L'enfant fait continuellement des efforts inutiles qui épuisent ses forces ou retardent leur progrès. Il étoit moins à l'étroit, moins géné, moins comprimé dans l'amnios, qu'il n'est dans ses langes: je ne vois pas ce qu'il a gagné de naître.

L'inaction, la contrainte où l'on retient les membres

<sup>(7)</sup> Hift. Nat. Tom. IV. pag. 190. itt-12.

d'un enfant, ne peuvent que géner la circulation du fang, des humeurs, empécher l'enfant de fe fôrtifier, de croltre, & altérer de confiriution. Dans les lieux où l'on n'a point ces précautions extravagantes, les hommes font tous grands, forts, bien proportionnés (8). Les pays où l'on emmaillote les enfans font ceux qui fourmillent de boffus, de boiteux, de cagneux, de noués, de rachiriques, de gens contrediais de toute effece. De peur que les corps ne fe déforment par des mouvemens libres, on fe hâte de les déformer en les metrant en preffe. On les rendroir volontiers perclus, pour les empécher de s'eftropier.

Une contrainte si cruelle pourroit-elle ne pas influer sur leur humeur, ainsi que sur leur tempérament? Leur premier sentiment cêt un sentiment de douleur & de peine: ils ne trouvent qu'obstacles à tous les mouvemens dont ils ont besoin: plus malheureux qu'un criminel aux sers, ils sont de vains esforts, ils s'irritent, ils crient. Leurs premieres voix, dites-vous, sont des pleurs? Je le crois bien: vous les contrairez dès leur naissance; les premiers dons qu'ils reçoivent de vous sont des chaînes; les premiers traitemens qu'ils éprouvent sont des tourmens. N'ayant rien de libre que la voix, comment ne s'en serviroient-ils pas pour se plaindre? Ils crient du mal que vous leur faires; ains garontes, vous crieriez plus fort qu'eux.

D'où vient cet usage déraisonnable? D'un usage dénaturé, Depuis que les meres, méprisant leur premier devoir, n'ont

<sup>(8)</sup> Voyez la note 15. de ce ler. Liv.

plus voulu nourrir leurs enfans; il a falu les confier à des femmes mercenairès, qui , fe trouvant ainsi meres d'enfans étrangers pour qui la nature ne leur disoit rien , n'ont cherché qu'à s'épargner de la peine. Il eût falu veiller sans celle sur un enfant en liberté: mais quand il est bien lié, on le jette dans un coin fans s'embarraffer de ses cris, Pourvu qu'il n'y ait pas des preuves de la négligence de la nourrice , pourvu que le nourrisson ne se casse ni jambe , qu'importe au surpuls qu'il périsse, ou qu'il demeure infirme le reste de ses jours? On conserve ses membres aux dépens de son corps; &, quoi qu'il arrive, la nourrice et discubée.

Ces douces meres, qui débarraffees de leurs enfans, se livrent galment aux amusemens de la ville, favent - elles cependant quel traitement l'enfant dans son maillot reçoit au village? Au moindre tracas qui survient, on le suspend à un clou comme un paquet de hardes; & tandis que sans se presser, la nourrice vaque à ses affaires, le malheureux reste ainsi crucisé. Tous ceux qu'on a trouvés dans extets situation, avoient le visage violet: la poirtine fortement comprimée ne laissant pas circuler le sang, il remortoit à la tête; & l'on croyoit le patient sort tranquille, parce qu'il n'avoit pas la force de crier. l'ignore combin d'heures un ensant peut rester en cet état sans perdre la vie, mais je doute que cela puisse aller fort soin. Voilà, pe pense, une des plus grandes commodités du maillot.

On prétend que les enfans en liberté pourroient prendre de mauvaises situacions, & se donner des mouvemens capables espables de nuire à la bonne conformation de leurs membres. C'est à un de ces vains raisfonnemens de notre fuuse fageste, & que jamais aucune expérience n'a confurmés. De cette multitude d'enfans qui, chez des peuples plus sensés que nous, sont nourris dans toute la liberté de leurs membres, on n'en voit pas un seul qui sé blesse ni s'estropie : ils ne sauroient donner à leurs mouvemens la force qui peut les rendre dangereux, & quand ils prennent une struation violente, la douleur les avertit bientôt d'en chanser.

Nous ne nous fommes pas encore avifés de mettre au maillot les petits des chiens, ni des chats; voit - on qu'il réfulte pour eux quelque inconvénient de cette négligence? Les enfans font plus lourds; d'accord: mais à proportion ils font aufil plus foibles. A peine peuvent-ils fe mouvoir; comment s'eltropieroient - ils? Si on les étendoir fur le dos, ils mourroient dans cette fluation, comme la tortue, fans pouvoir inamis fe retourner.

Non contentes d'avoir ceffé d'alairer leurs enfans, les femmes ceffent d'en vouloir faire; la conféquence eft maturelle. Dès que l'état de mere eff onéreux, on trouve bientôt le moyen de s'en délivrer tout -à-fait : on veut faire un ouvrage inutile, afin de le recommencer toujours, & l'on tourne au préjudice de l'efpece, l'attrait donné pour la multiplier. Cet ufage, ajouté aux autres caufes dédopoulation, nous annonce le fort prochain de l'Europe. Les sciences, les arts, la philosophie & les mœurs qu'elle engendre, ne tarderont pas d'en faire un défert. Elle sera Emile. Tome I.

peuplée de bêtes féroces; elle n'aura pas beaucoup changé d'habitans.

Pai vu quelquefois le petit manége des jeunes femmes qui feignent de vouloir nourrir leurs enfans. On fait é faire preffer de renoncer à cette fantaille : on fait adroitement intervenir les époux, les Médecins, sur-tout les meres. Un mari qui oferoit confentir que sa femme nourrit fon enfant, feroit un homme perdu. L'on en feroit un affaffin qui veut fe défaire d'elle. Maris prudens, il faut immoler à la paix l'amour paternell; heureux qu'on trouve à la campagne des femmes plus continentes que les vôtres! Plus heureux si le tems que celles-ci gagnent n'est pas destiné pour d'autres que vous!

Le devoir des femmes n'est pas douteux: mais on dispue si, dans le mépris qu'elles en sont, il est égal pour les enfans d'être nourris de leur lair ou d'un autre? Je tiens cette question, dont les Médecins sont les juges, pour décidée au sonhair des fernmes; & pour moi, je penferois bien aufil qu'il vaut mieux que l'enfant suce le tait d'une nourrice en santé, que d'une mere gartée, s'il avoir quelque nouveau mal à craindre du même sant dout el est sormé.

Mais la queftion doit-elle s'enviliger feulement par le côté phyfique, & l'enfant a-t-il moins befoin des foins d'une mere que de sa mamelle ? D'autres femmes, des bêtes mêmes pourront lui donner le lait qu'elle lui refuse: la sollicitude maternelle ne se supplée point. Celle qui nourris l'enfant d'une autre au lieu du sien est une mauvaise mere; comment sen-t-elle une bonne nourrice ? Elle pourra le devenir, mais lentement, il faudra que l'habitude change la nature; & l'enfant mal foigné aura le tems de périr cent fois, avant que sa nourrice ait pris pour lui une tendresse de mere.

De cet avantage même réfulte un inconvénient, qui feul devroit ôter à toute femme fentible le courage de faire nourrir fon enfant par une autre : c'est celui de partager le droit de mere, ou plutôt de l'aliéner; de voir son ensant aimer une autre semme, autant & plus qu'elle; de sentir que la ten-dresse qu'onserve pour sa propre mere est une grace, & que celle qu'il a pour sa mere adoptive est un devoir : car où j'ai trouvé les soins d'une mere, ne dois-je pas l'atta-chement d'un sis?

La maniere dont on remédie à cet inconvénient, est d'infiere aux enfans du mépris pour leur nourrice, en les traitant en véritables servantes. Quand leur service est achevé, on retire l'enfant, ou l'on congédie la nourrice; à force de la mal recevoir, on la rebute de venir voir son nourrisson. Au bout de quelques années, il ne la voir plus, il ne la connoit plus. La mere qui croit se substituer à elle, de répare finégliegne par la cruauté, se trompe. Au lieu de faire un tendre fils d'un nourrisson dénaturé, elle l'exerce à l'ingratitude; elle lui apprend à mépriser un jour celle qui lui donna la vie, comme celle qui l'a nourri de son lair.

Combien j'infifterois fur ce point, s'il étoit moins décourageant de rebattre en vain des fujets utiles? Ceci tient à plus de chofes qu'on ne penfe. Voulez - vous rendre chacun à fes premiers devoirs, commencez par les meres; vous ferez éconnés des changemens que vous produirez. Tour vient fucceffivement de cette premiere dépravation : tout l'ordre moral s'altere ; le naturel s'éteint dans tous les cœurs ; l'intérieur des maifons prend un air moins vivant; le specacle touchant d'une famille naissance n'attache plus les maris , n'imposé plus d'égards aux étrangers; on respecté moins la mere dont on ne voir pas les enfans; il n'y a point de résidence dans les familles ; l'habitude ne rensorce plus les liens du fang; il n'y a plus ni peres, ni meres, ni enfans, ni freres, ni seturs; tous se connoissent à peine, comment s'aimeroient-ils? Chacun ne songe plus qu'à soi. Quand la maison n'est qu'une riste solitude , il saut bien aller s'éeaver ailleurs.

Mais que les meres daignent nourrir leurs enfans, les mœurs vont se réformer d'elles -mémes, les sentimens de la nature se réveiller dans tous les cœurs; l'Etat va se repeupler; ce premier point, ce point seul va tour réunir. L'atrait de la vie domestique est le meilleur contrepoison des mauvaises mœurs. Le tracas des enfans qu'on croit importun devient agréable; il rend le pere & la mere plus nécessaires, plus chers l'un à l'autre, il resser eux le lien conjugal. Quand la famille est vivante & animée, les soins domestiques sont la plus chére occupation de la semme & le plus doux amusement du mari. Ainsi de ce seul abus corrigé résulteroit bientôt une résorme générale; bientôt la nature auroit repris tous ses droits. Qu'une sois les semmes redeviennent meres, bientôt les hommes redeviennent meres, bientôt les hommes redeviendront peres & maris.

Discours superflus! l'ennui même des plaisirs du monde

ne ramene jamais à ceux-là. Les femmes ont ceffé d'être meres; elle ne le feront plus; elles ne veuknt plus l'être, Quand elles le voudroient, à peine le pourroient-elles : aujourd'hui que l'ufage contraire ellé établi, chacene auroit à combattre l'opposition de toutes celles qui l'approchent, liguées contre un exemple que les unes n'ont pas donné & que les autres ne veulent pas fuivre.

Il fe trouve pourrant quelquefois encore de jeunes perfonnes d'un bon naturel, qui, fur ce point ofant braver l'empire de la mode & les clameurs de leur fexe, remptifient avec une vertueufe intrépidiré ce devoir fi doux que la nature leur impofe. Puiffe leur nombre augmenter par Tattrait des biens definés à celles qui s'y livrent! Fondé fur des conféquences que donne le plus fimple raifonnement, & fur des obfervations que je n'ai jamais vu démenties, j'oft promettre à ces dignes meres un attachechement folide & conftant de la part de leurs maris , une tendreffe vraiment filiale de la part de leurs enfans, l'eftime & le refice du public, d'heureufes couche has accident & fans fuire , une fanté ferme & vigoureufe , enfin le plaifir de fe voir un jour 'imiter par leurs filles, & citer en cemple à celles d'autrui.

Point de mere, point d'enfant. Entre eux les devoirs font réciproques, & s'ils font mal remplis d'un côté ils feront négligés de l'autre. L'enfant doit aimer fa mere avant de favoir 'qu'il le doit. Si la voix du fang n'est fortifiée par l'habitude & les foins, elle s'éteint dans les premières années, & le cœur meurt, pour ainfi dire, avant que de naître. Nous voilà dès les premiers pas hors de la nature.

On en fort encore par une route opposée, lorsqu'au lieu de négliger les soins de mere, une femme les porte à l'excès; lorsqu'elle fait de son enfant son idole; qu'elle augmente & nourrit sa foiblesse pour l'empêcher de la fentir, & qu'espérant le soustraire aux loix de la nature. elle écarte de lui des atteintes pénibles, fans fonger combien , pour quelques incommodités dont elle le préserve un moment, elle accumule au loin d'accidens & de périls fur sa tête. & combien c'est une précaution barbare de prolonger la foiblesse de l'enfance sous les fatigues des hommes faits. Thétis, pour rendre son fils invulnérable. le plongea, dit la fable, dans l'eau du Styx. Cette alléporie est belle & claire. Les meres cruelles dont je parle font autrement : à force de plonger leurs enfans dans la mollesse, elles les préparent à la souffrance, elles ouvrent leurs pores aux maux de toute espece, dont ils ne manqueront pas d'être la proie étant grands.

Oblevvez la nature, & fuivez la route qu'elle vous trace. Elle exerce continuellement les enfans; elle endurcit leur tempérament par des épreuves de toute effece; elle leur apprend de bonne heure ce que c'est que peine & douleur. Les dents qui percent leur donnent la fievre; des coliques aiguis leur donnent des convulsions; de longues toux les suificquent; les vers les rourmentent; la pléthore corrompt leur fang; des levains divers y fermentent en & causient des éruptions périlleuses. Presque tout le premier

âge est maladie & danger : la moitié des ensans qui naissent périt avant la huitieme année. Les épreuves saites, l'ensant a gagné des forces, & sitôt qu'il peut user de la vie, le principe en devient plus assuré.

Voilà la regle de la nature, Pourquoi la contrariezvous? Ne voyez-vous pas qu'en penfant la corriger vous détruisez son ouvrage, vous empêchez l'effet de ses soins? Faire au - dehors ce qu'elle fait au - dedans, c'est, selon yous, redoubler le danger; & au contraire c'est y faire diversion : c'est l'exténuer, L'expérience apprend qu'il meurt encore plus d'enfans élevés délicatement que d'autres, Pourvu qu'on ne passe pas la mesure de leurs forces, on rifque moins à les employer qu'à les ménager. Exercezles donc aux atteintes qu'ils auront à supporter un jour, Endurciffez leurs corps aux intempéries des faifons , des climats, des élémens; à la faim, à la foif, à la fatigue; trempez-les dans l'eau du Sryx. Avant que l'habitude du corps foit acquife, on lui donne celle qu'on veut fans danger : mais quand une fois il est dans sa consistance, toute altération lui devient périlleuse. Un enfant supportera des changemens que ne supporteroit pas un homme : les fibres du premier, molles & flexibles, prennent fans effort le pli qu'on leur donne ; celles de l'homme , plus endurcies, ne changent plus qu'avec violence le pli qu'elles ont reçu. On peut donc rendre un enfant robuste sans exposer sa vie & sa fanté; & quand il y auroit quelque risque, encore ne faudroit-il pas balancer. Puisque ce sont des risques inséparables de la vie humaine, peut-on mieux

faire que de les rejetter fur le tems de fa durée où ilsfont le moins défavantageux?

Un enfant devient plus précieux en avançant en âge. Au prix de fa perfonne fe joint celui des foins qu'il a coûtés; à la perte de fa vie fe joint en lui le fentiment de la mort. C'eft donc fur-tout à l'avenir qu'il faut fonger en veillant à fa confervation; c'eft contre les maux de la jeuneffe qu'il faut l'armer, avant qu'il y foit parvenu ; car fi le prix de la vie augmente jufqu'à l'àge de la rendre utile, quelle folie n'eft-ce point d'épargner quelques maux à l'enfance en les multipliant fur l'àge de raison? Sontce là les leçons du maître?

Le fort de l'homme est de foustrir dans tous les tems, Le foin même de sa conservation est attaché à la peine. Heureux de ne connoître dans son enfance que les maux physiques! maux bien moins cruels, bien moins douloureux que les autres, & qui bien plus rarement qu'eux nous font renoncer à la vie. On ne se tue point pour les douleurs de la goutre; il n'y a gueres que celles de l'attre qui produisent le désespoir. Nous plaignons le sort de l'enfance, & c'est le nôtre qu'il faudroit plaindre. Nos plus grands maux nous viennent de nous.

En naissant, un ensant crie; sa premiere ensance se passe à pleurer. Tantôt on l'agite, on le fiatte pour l'appassier; tantôt on le menace, on le bat pour le faire taire. Ou nous faisons ce qu'il lui plair, ou nous en exigeons ce qu'il nous plait : ou-nous nous soumettons à ses fantaisses, ou nous le spumettons aux nôtres: point de millieu. milieu, il faur qu'il donne des ordres, ou qu'il en reçoive, Ainsi ses premieres idées sont celles d'empire & de servisude. Avant de savoir parler, il commande; avant de pouvoir agir, il obéit; & quelquesois on le châtie avant qu'il puisse connoître ses fautes ou plutôt en commettre. Cest ainsi qu'on versé de bonne heure dans son jeune cœur les passions qu'on impute ensuite à la nature, & qu'après avoir pris peine à le rendre méchant, on se plaina, de le trouver tel.

Un enfant passe six ou sept ans de cette maniere entre les mains des femmes, victime de leur caprice & du sien : & après lui avoir fait apprendre ceci & cela : c'est-à-dire. après avoir chargé sa mémoire ou de mots qu'il ne peut entendre, ou de choses qui ne lui sont bonnes à rien ; après avoir étouffé le naturel par les passions qu'on a fait naître, on remet cet être factice entre les mains d'un précepteur, lequel acheve de développer les germes artificiels qu'il trouve déjà tout formés, & lui apprend tout, hors à se connoître, hors à tirer parti de lui-même, hors à favoir vivre & fe rendre heureux. Enfin quand cet enfant esclave & tyran, plein de science & dépourvu de fens, également débile de corps & d'ame, est jetté dans le monde; en y montrant son ineptie, son orgueil & tous ses vices, il fait déplorer la misere & la perversité humaines. On se trompe; c'est là l'homme de nos fantaifies : celui de la nature est fait autrement.

Voulez-vous donc qu'il garde sa forme originelle? Confervez-la dès l'instant qu'il vient au monde. Sitot qu'il Emile. Tome I. D nait, emparéz - vous de lui, & ne le quittez plus qu'il ne foit homme i vous ne réuffirez jamais fans cela. Comme la véritable nourrice eft la mere, le véritable précepteur eft le pere. Qu'ils s'accordent dans l'ordre de leurs fonctions ainsi que dans leur fystéme: que des mains de l'un, l'enfant passe dans leur fystéme: que des mains de l'un, p'enfant passe celles de l'aure. Il sera mieux élevé par un pere judicieux & borné, que par le plus habile maitre du monde; car le zele suppléera mieux au talent, que le talent au zele.

Mais les affaires, les fonctions, les devoirs..... Ah les devoirs! fans doure le dernier est celui de pere (9)? Ne nous éconons pas qu'un homme, dont la semme a dédaigné de nourrir le fruit de leur union, dédaigne de l'é-lever. Il n'y a point de tableau- plus charmant que celui de la famille, mais un seul trait manqué défigure tous les autres. Si la mere a trop peu de santé pour être nourrice, le pere aura trop d'affaires pour être précepteur. Les ensans, éloignés, dispersés dans des pensions, dans des couvens, dans des colleges, porteront ailleurs l'amour de la maison paternelle, ou pour mieux dire, ils y rapporteront l'habitude

— (9) Quand on lit dans Plutzeque que Caton le Cenfere, qui gournem Rome avec tané le gloire, éleva luimeme fion fils des le beroeau, & avec un tel foin, qu'il quitoit tout pour être priéent quand la nourrice, céril-heire, la metre le remuné de la juvoit; quand on lit dans Suétone qu'augurle, maitre du monde, qu'il rovié conquile à qu'il régilité lui-

même, enfeignoit luimême à fes petits fils à écrire, à nager, les élémes des Sciences, à qu'il les avoit fans ceffe autour de loi; on ne peut s'emplecher de irre des petites bonnes avoit de ce tem; là, qui s'amufolent à de pareilles nisiféries; i trop bornies ; fans doute, pour favoir vaquer aux grandes affaires des grands hommes de nos jours. de n'être attachés à rien. Les freres & les fœurs fe connoirront à peine, Quand tous feront raffemblés en cérémonie, ils pourront être fort polis entre eux ; ils fe traiteront en étrangers. Sitôt qu'il n'y a plus d'intimité entre les parens, fatôt que la fociété de la famille ne fait plus la douceur de la vie, il faut bien recourir aux mauvaites mœurs pour y fuppléer. Où est l'homme affez flupide pour ne pas voir la chaîne de tout cela?

Un pere, quand il engendre & nourrit des enfans ne fair en cela que le tiers de fa tâche. Il doit des hommes à fon espece, il doit à la société des hommes fociables, il doit des citoyens à l'Etat. Tout homme qui peut payer cette triple dette, & ne le fair pas, est coupable, è peut -être, quand il la paye à demi. Celui qui ne peut remplir les devoirs de pere n'a point droit de le devenir. Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain qui le dispensent de nourrir ses enfans, & de les élever lui -même. Lecteurs, vous pouvez m'en croire. Je prédis à quiconque a des entrailles & néglige de si saints devoirs, qu'il versera long-tems fur sa faute des larmes ameres, & n'en Yera jamais confolé.

Mais que fait cet homme riche, ce pere de famille si affairé, & forcé selon lui de laister se enfans à l'abandon? Il paye un autre homme pour remplir ses soins qui lui sont à charge. Ame venale! crois - cu donner à ton sils un autre pere avec de l'argent? Ne t'y trompe point; ce n'est pas même un maître que tu lui donnes, c'est un valer. Il en sormera bientôt un second.

On raifonne beaucoup fur les qualités d'un bon gouverneur. La premiere que j'en exigerois, & celle-là feule en fuppofe beaucoup d'autres, c'est de n'être point un homme à vendre. Il y a des métiers si nobles qu'on ne peut les faire pour de l'argent sans se montrer indigne de les saire : rel est celui de l'homme de guerre; rel est celui de l'instituteur. Qui donc élevera mon ensant? Je re l'ai déjà dit, roi-même. Je ne le peux. Tu ne le peux!... Fais-toi donc un ami. Je ne vois point d'autre ressource.

Un Gouverneur! 6 quelle ame sublime... en vérité, pour faire un homme, il faut être ou pere ou plus qu'homme foi - même. Voilà la fonction que vous confiez tranquillement à des mercenaires.

Plus on y penfe, plus on apperçoit de nouvelles difficultés. Il faudroit que le gouverneur eût été élevé pour leur fon éleve, que fes domefliques euffent été élevés pour leur maître, que tous ceux qui l'approchent euffent reçu les impressions qu'ils doivent lui communiquer; il faudroit d'éducation en éducation remonter jusqu'on ne sait où. Comment se peut -il qu'un enfant soit bien élevé par qui n'a \*pas été bien élevé lui-même.

Ce rare mortel est-il introuvable? Je Pignore. En ces tems d'avilissement, qui sait à quel point de vertu peut atteindre encore une ame humaine? Mais supposons ce prodige trouvé. C'est en considérant ce qu'il doit faire, que nous verrons ce qu'il doit être. Ce que je crois voir d'avance est qu'un pere qui sentiroit tout le prix d'un bon gouverneur prendroit le parti de s'en passer; car il metroit prix d'un bon

plus de peine à l'acquérir qu'à le devenir lui-même. Veutil donc fe faire un ami l' Qu'il éleve son sils pour l'être; le voilà dispensé de le chercher ailleurs, & la nature a déjà fait la motité de l'ouvrage.

Quelqu'un dont je ne connois que le rang m'a fait propofer d'élever son fils. Il m'a fait beaucoup d'honneur sans doute; mais loin de se plaindse de mon refus, il doit se louer de ma discrétion. Si j'avois accepté son offre de que j'euste erré dans ma métode, c'écoit une éducation manquée : si j'avois réussi, c'eût été bien pis. Son fils auroit renié son titre; il n'eût plus voulu être Prince.

Je fuis trop pénétré de la grandeur des devoirs d'un Précepteur, je fens trop mon incapacité pour accepter jamais un pareil emploi de quelque part qu'il me foit offert; & l'intérêt de l'amitié même, ne feroit pour moi qu'un nouveau motif de réfus. De crois qu'après avoir lu ce livre, peu de gens feront tentés de me faire cette offre, & je prie ceux qui pourroient l'être de a'en plus prendre l'inutile peine. Pai fair autrefois un fuffisant effai de ce métier pour être affuré que je n'y ſuis pas propre, & mon étar m'en dispenferoit quand mes talens m'en rendroient capable. Pai cru devoir cette déclaration publique à ceux qui paroissent ne pas m'accorder assez d'estime pour me croire sincere & sondé dans mes réfolutions.

Hors d'état de remplir la tâche la plus utile, j'oserai du moins essayer de la plus aisée; à l'exemple de tant d'autres je ne mettrai point la main à l'œuvre, mais à la plume, & au lieu de faire ce qu'il faut, je m'efforcerai de le dire.

Je fais que dans les entrepriés pareilles à celle-ci, l'aureur, toujours à fon aife dans des fyltémes qu'il eft difpensé de mettre en pratique, donne fans peine beaucoup de beaux préceptes impoffibles à fuivre, & que faute de détails & d'exemples, ce qu'il. dit même de praticable refte fans ufige, quand il n'en a pas montré l'application.

Pai donc pris le parti de me donner un éleve imaginaire, de me supposse l'àge, la santé, les connoissances & tous les talens convenables pour travailler à son éducation, de la conduire depuis le moment de sa naissance jusqu'à celui où, devenu homme fait, il n'aura plus besoin d'autre guide que lui-même. Cette méthode me paroit utile pour empécher un auteur qui se désie de lui de s'égarer dans des visions; car des qu'il s'écarte de la pratique ordinaire, il n'a qu'à faire l'épreuve de la sienne sur son cordinaire, il fentira bientôt, ou le lecteur sentira pour lui, s'il suit le progrès de l'ensance, & la marche naturelle au cœur humain.

Voilà ce que j'ài râché de faire dans toutes les difficultés qui se sont présentées. Pour ne pas grossir inutilement le livre, je me suis contenté de poser les principes dont chacun devoir sentir la vérité. Mais quant aux regles qui pouvoient avoir besoin de preuves, je les ai toutes appliquées à mon Emile ou à d'autres exemples, & j'ai fair voir dans des détails très-étendus comment ce que j'établisso pouvoir être pratiqué: tel est du moins le plan que je me suis proposé de suivre. C'est au lecteur à juger si j'ai réussi.

Il est arrivé de-là que J'ai d'abord peu parlé d'Emile, parce que mes premieres maximes d'éducation, bien que contraires à celles qui sont établies, sont d'une évidence à laquelle il est difficile à tout homme raisonnable de resure son consentement. Mais à mesure que j'avance, mon éleve, autrement conduit que les vôtres, n'est plus un enfant ordinaire; il lui faut un régime exprès pour lui. Alors il paroit plus fréquemment sur la scene, & vers les derniers tems je ne le perds plus un moment de vue jusqu'à ce que, quoi qu'il en dise, il n'ait plus le moindre besoin de moi.

Je ne parle point ici des quafités d'un bon Gouverneur, je les fuppose, & je ane suppose moi-même doué de toutes ces qualités. En lisant cet ouvrage, on verra de quelle libéralité j'use envers moi.

Je remarqueai feulement, contre l'opinion commune, que le Gouverneur d'un enfant doit être jeune, & même auffi jeune que peur l'être un homme fage. Je voudrois qu'il fût lui-même enfant s'il étoit poffible, qu'il pût devenir le compagnon de fon Eleve, & s'attirer fa confiance en partageant fes amufemens. Il n'y a pas affez de chofes communes entre l'enfance & l'age mir, pour qu'il fe forme jamais un attachement bien foligle à cette diflance. Les enfans flattent quelquefois les vieillards, mais ils ne les aiment jamais.

On voudroit que le Gouverneur eût déjà fait une éduca-

tion. C'est trop; un même homme n'en peut faire qu'une: s'il en faloit deux pour réussir, de quel droit entreprendroit-on la premiere?

Avec plus d'expérience on fauroit mieux faire, mais oa ne le pourroit plus. Quiconque a rempli cet état une fois affez bien pour en fentir toutes les peines, ne tente point de s'y rengager, & s'il l'a mal rempli la premiere fois, c'est un mauvais préjugé pour la seconde.

Il eft fort différent, j'en conviens, de suivre un jeune homme durant quatre ans, ou de le conduire durant vingtcinq. Vous donnez un Gouverneur à votre fils déjà tout formé; moi je veux qu'il en ait un avant que de naître. 
Votre homme à chaque lustre peut changer d'éleve; le mien n'en aura jamais qu'unt. Vous diffinguez le Précepteur, du Gouverneur : autre folie! Distinguez-vous le Disciple, de l'Eleve ? Il n'y a qu'une fécinec à enseigner aux enfans; c'est celle des devoirs de l'homme. Cette science est une, &, quoi qu'ait dit Xenophon de l'éducation des Perses, elle ne se partage pas. Au restre, j'appelle plutot Gouverneur que Précepteur le maître de cette science; parce qu'il s'agit moins pour lui d'instruire que de conduire. Il ne doit point donner de préceptes, il doit les faire trouver.

S'il faut choifir avec tant de foin le Gouverneur, il lui est bien permis de choifir auss fon Eleve, sir-cout quand il s'agit d'un modele à proposer. Ce choix ne peut tomber ni sur le génie ni sur le caractère de l'enfant, qu'on ne connoit qu'à la fin de l'ouvrage, & que j'adopte avant qu'à

qu'il foir né. Quand je pourrois choisir, je ne prendrois qu'un efprit commun tel que je suppose mon Eleve. On n'a besoin d'élever que les hommes vulgaires; leur éducation doit seule servir d'exemple à celle de leurs semblables. Les autres s'élevent malgré qu'on en ait.

Le pays n'est pas indissérent à la culture des hommes; ils ne sont tout ce qu'ils peuvent être que dans les climats tempérés. Dans les climats extrêmes le désuvantage est visible. Un homme n'est pas planté comme un arbre dans un pays pour y demeurer toujours, & celui qui part d'un des extrêmes pour arriver à l'autre, est sorcé de faire le double du chemin que sait pour arriver au même terme celui qui part du terme moyen.

Que l'habitant d'un pays tempérée parcoure fucceffivement les deux extrémes, son avanage est encore évident : car bien qu'il foir autant modifié que celui qui va d'un extréme. à l'aurre, il s'éloigne pourtant de la moitié moins de sa constitution naturelle Un François vit en Guinée & en Laponie; mais un Négre ne vivra pas de même à Tornea, ni un Samoyéde au Benin. Il paroit encore que l'organisation du cerveau est moins parfaite aux deux extrémes. Les Négres ni les Lapons n'ont pas le sens des Européens. Si je veux donc que mon Eleve puisse être habitant de la terre, je le prendrai dans une zone tempérée; en Françe, par exemple, plusto qu'alleur.

Dans le Nord les hommes confomment beaucoup sur un fol ingrat; dans le Midi ils confomment peu sur un folofertile. De-là nait une nouvelle différence qui rend les uns

Emile. Tome I.

laborieur & les autres contemplatifs. La fociété nous offre en un même lieu l'image de ces différences entre les pauvres & les riches. Les premiers habitent le fol ingrat, & les autres le pays fertile.

Le pauvre n'a pas besoin d'éducation; celle de son état est forcée, il n'en fauroit avoir d'autre : au contraire , l'éducation que le riche reçoit de son état est celle qui lui convient le moins, & pour lui-méme & pour la société. D'ailleurs l'éducation naturelle doit rendre un homme propre à toutes les conditions humaines : or il est moins raisonnable d'élever un pauvre pour être riche qu'un riche pour être pauvre; car à proportion du nombre des deux états, il y a plus de ruinés que de parvenus. Chossistions donc un riche : nous serons surs au moins d'avoir fait un homme de plus, au lieu qu'un pauvre peut devenir homme de lui-méme.

Par la même raifon, je ne serai pas sâché qu'Emile ait de la naissance. Ce sera toujours une victime arrachée au préjugé.

Emile eft orphelin. Il n'importe qu'il ait fon pere & fa mere. Chargé de leurs devoirs, je fuccede à tous leurs droits. Il doit honorer fes parens, mais il ne doit obéir qu'à moi. C'est ma premiere ou plutôt ma seule condition.

Py dois ajouter celle-ci, qui n'en est qu'une suite, qu'on ne nous ôtera jamais l'un à l'autre que de notre consentement. Cette clause est estentielle, & je voudrois même que l'Eleve & le Gouverneur fe regardassent tellement comme inséparables, que le sort de leurs jours suit roujours entreeux un objet commun. Sitôt qu'ils enviágent dans l'éloignement leur séparation, sitôt qu'ils prévoient le moment qui doit les rendre étrangers l'un à l'autre, ils le sont déjàt: chacun fait son petit système à part, & tous deux, occupés du tems où ils ne seront plus ensemble, n'y restent qu'à contre-cœur. Le disciple ne regarde le maitre que comme l'enseigne & le stéau de l'ensance; le maître ne regarde le disciple que comme un lourd fardeau dont il brûte d'être déchargé : ils apirent de concert au moment de s'evoi délivés's l'un de l'autre, & comme il n'y a jamais entre eux de véritable attachement, l'un doit avoir peu de vigilance, l' Pautre peu de docilité.

Mais quand ils fe regardent comme devant paffer leurs jours ensemble, il leur importe de se faire aimer l'un de l'autre, & par cela même ils se deviennent chers. L'Eleve ne rougit point de suivre dans son ensance l'ami qu'il doit avoir étant grand; le Gouverneur prend intérêt à des soins dont il doit recueillir le fruit, & tout le mérite qu'il donne à son Eleve est un fonds qu'il place au prosit de ses vieux jours.

Ce traité fait d'avance suppose un accouchement heureux, un enfant bien formé, vigoureux & sain. Un pere n'a point de choix & ne doir point avoir de présernce dans la famille que Dieu lui donne: tous ses ensans sont également ses ensans; il leur doir à rous les mémes soins & la même tendresse. Qu'ils soient estropiés ou non, qu'ils soient languissans ou robustes, chacun d'eux est un dépôt dont il doir compte à la main dont il le tient, & se

mariage est un contrat fait avec la nature aussi bien qu'entre

Mais quiconque s'impose un devoir que la nature ne lui a point imposé doit s'affurer auparavant des movens de le remplir ; autrement il fe rend comptable , même de ce qu'il n'aura pu faire. Celui qui se charge d'un Eleve infirme & valétudinaire, change sa fonction de Gouverneur en celle de Garde-malade ; il perd à foigner une vie inutile le tems qu'il destinoit à en augmenter le prix ; il s'expose à voir une mere éplorée lui reprocher un jour la mort d'un fils qu'il lui aura long-tems confervé. Je ne me chargerois pas d'un enfant maladif & cacochyme, dût-il vivre quatre-vingts ans. Je ne veux point d'un éleve toujours inutile à lui-même & aux autres, qui s'occupe uniquement à se conserver, & dont le corps nuise à l'éducation de l'ame, Oue ferois-ie en lui prodiguant vainement mes foins, finon doubler la perte de la fociété & lui ôter deux hommes pour un? Qu'un autre à mon défaut se charge de cet infirme, i'v consens, & i'approuve sa charité; mais mon talent à moi n'est pas celuilà : je ne fais point apprendre à vivre à qui ne fonge qu'à s'empêcher de mourir.

Il faut que le corps ait de la vigueur pour obéir à l'ame : un bon ferviteur doit être robufte. Je fais que l'intempérance excite les paffions ; elle exténue auffi le corps à la longue ; les macérations , les jeunes produifent fouvent le même effet par une caufe oppofée. Plus le corps eft foible , plus il commande; plus il eft fort, plus il obéit. Toutes les passions sensuelles logent dans des corps efféminés; ils s'en irritent d'autant plus qu'ils peuvent moins les satisfaire.

Un corps débile affoiblit l'ame. De-là l'empire de la Médecine, art plus pernicieux aux hommes que tous les maux qu'il prétend guérir. Je ne fais, pour moi, de quelle maladie nous guériffent les Médecins, mais je fais qu'ils nous en donnent de bien funeffes; la làcheté, la puilflannimié, la crédulité, la terreur de la mort : s'ils guériffent le corps, ils tuent le courage. Que nous importe qu'ils faffent marcher des cadavres? Ce font des hommes u'il nous faut, & l'on n'en voit point fortir de leurs-mains.

La Médecine est à la mode parmi nous; elle doir l'étre. C'est l'amusement des gens oissis & déseuvrés, qui ne sachant que faire de leur tems le passent à se conserver. S'ils avoient eu le malheur de naître immortels, ils stroient les plus misérables dès êtres. Une vie qu'ils n'auroient jamais peur de perdre ne seroit pour eux d'aucun prix. Il faut à ces gens là des Médecins qui les menacent pour les s'flatter, & qui leur donnent chaque jour le s'ell plaisir dont ils soient susceptibles; celui de n'être pas morts.

Je n'ai nul dessein de m'étendre ici sur la vanité de la Médecine, Mon objet n'est que de la considérer par le côté moral Je ne puis pourtant m'empécher d'observer que les hommes sont sur son usage les mémes sophismes que sur la recherche de la vérité. Ils supposênt coujours qu'en traitant un malade on le guérit, & qu'en cherchant une vérité on la trouve : ils ne voient pas qu'il sur balancer l'avan-

tage d'une guérifon que le Médecin opere, par la mort de cent malades qu'il a tués, & l'utilité d'une vérité découverre, par le tort que font les creurs qui paffent en même-tens. La Science qui inflruit & la Médecine qui guérit font fort bonnes, fans doute; mais la Science qui trompe & la Médecine qui tue font mauvaifes, Apprenez – nous donc à les diffinguer. Voilà le nœud de la queffion : si nous savions ignorer la vérité, nous ne serions jamais les dupes du mensonge; si nous savions ne vouloir pas guérin malgré la nature, nous ne mourrions jamais par la main du Médecin. Ces deux abslimences seroient sages; on gagneroit évidemment à s'y soumettre. Je ne dispute donc pas que la Médecine ne soit utile à quesques hommes, mais je dis qu'elle est funeste au genre humain.

On me dira, comme on fait fans ceffe, que les fautes font du Médecin mais que la Médecine en elle-même est infaillible. A la bonne heure; nais qu'elle vienne donc fans le Médecin : car tant qu'ils viendront ensemble, il yaura cent sois plus à craindre des erreurs de l'artiste, qu'à espérer du secours de l'art.

Cet art menfonger, plus fait pour les maux de l'esprit que pour ceux du corps, n'est pas plus utile aux uns qu'aux autres : il nous guérit moins de nos maladies qu'il ne nous en imprime l'esfroi. Il recule moins la mort qu'il ne la fait sentir d'avance; il use la vie au lieu de la prolonger : & quand il la prolongeroit, ce seroit encore au préjudice de l'espece; puisqu'il nous ôte à la fociété par les foins qu'il nous impose, & à nos devoirs par les frayeurs qu'il nous donne. C'est la connoissance des dangers qui nous les fait craindre: celui qui se croiroit invulnérable n'auroit peur de rien. A force d'armer Achille contre le péril, le Poète lui ôte le mérite de la valeur: tout autre à sa place est été un Achille au même prix.

Voulez-vous trouver des hommes d'un vrai courage ? Cherchez-les dans les lieux où il n'y a point de Médecins, où l'on ignore les conféquences des maladies, & où l'on ne fonge gueres à la mort. Naturellement Phomme fait fouffrir conflamment, & meurt en paix. Ce font les Médecins avec leurs ordonnances, les Philofophes avec leurs préceptes?, les Prêtres avec leurs exhortations, qui Paviliffent de cœur, & lui font défapprendre à mourir.

Qu'on me donne donc un éleve qui n'ait pas befoin de tous ces gens la ou je le refule. Je ne veux point que d'autres gâtent mon ouvrage : je veux l'élever feul , ou ne m'en pas, méler. Le fage Locke, qui avoir paffé une partie de fa vie à l'étude de la Médecine, recommande fortement de ne jamais droguer les enfans, ni par pércaution , ni pour de légeres incommodités. Pirai plus loin, & je déclare que n'appellant jamais de Médecin pour moi , je n'en appellerai jamais pour mon Emile, à moins que sa vie ne foit dans un danger évident ; car alors il ne peut pas lui faire pis que de le tuer.

Je fais bien que le Médecin ne manquera pas de tirer avantage de ce délai. Si l'enfant meurt, on l'aura appellé trop tard; s'il réchappe, ce fera lui qui l'aura fauvé. Soit : que le Médecin triomphe; mais fur-tout qu'il ne foit appellé qu'à l'extrémité. Faute de favoir se guérir , que l'enfant sache être malade; cet art supplée à l'autre, & souvent réussit beaucoup mieux ; c'est l'art de la nature. Ouand l'animal est malade, il souffre en silence & se tient coi : or on ne voit pas plus d'animaux languissans que d'hommes. Combien l'impatience, la crainte, l'inquiétude, & fur-tout les remedes ont tué de gens que leur maladie auroit éparanés. & que le tems seul auroit guéris? On me dira que les animaux, vivant d'une maniere plus conforme à la nature, doivent être fujets à moins de maux que nous. Hé bien , cette maniere de vivre est précisément celle que je veux donner à mon éleve; il en doit donc tirer le même profit.

La scule partie utile de la Médecine est l'hygiene. Encore l'hygiene est-elle moins une science qu'une vertus La tempérance & le travail font les deux vrais Médecins de l'homme : le travail aiguife fon appétit . & la tempérance l'empêche d'en abuser.

Pour favoir quel régime est le plus utile à la vie & à la fanté, il ne faut que favoir quel régime observent les peuples qui fe portent le mieux, font les plus robuftes, & vivent le plus long-tems. Si par les observations générales on ne trouve pas que l'usage de la Médecine donne aux hommes une fanté plus ferme ou une plus longue vie; par cela même que cet art n'est pas utile, il est nuisible, puisqu'il emploie le tems, les hommes & les choses à pure perte. Non-feulement le tems qu'on passe à conserver la vie étant perdu pour en ufer, il l'en faut déduire ; mais

mais quand ce tems est employé à nous tourmenter, il est pis que nul, il est négatif : & pour calculer équitablement, il en faut ôter autant de celui qui nous reste. Un homme qui vit dix ans sans Médecins, vit plus pour lui-même & pour autrui, que celui qui vit trente ans leur victime. Avant fait l'une & l'autre épreuve, je me crois plus en droit que personne d'en tirer la conclusion.

Voilà mes raifons pour ne vouloir qu'un Eleve robufte-& fain . & mes principes pour le maintenir tel. Je ne m'arrêterai pas à prouver au long l'utilité des travaux manuels & des exercices du corps pour renforcer le tempérament & la fanté; c'est ce que personne ne dispute : les exemples des plus longues vies se tirent presque tous d'hommes qui ont fait le plus d'exercice, qui ont supporté le plus de fatigue & de travail ( 10 ).

(10) En voici un exemple tiré des papiers anglois, lequel je ne puis m'empêcher de rapporter , tant il offre de réflexions à faire relatives à mon fujet.

" Un Particulier nommé Patrice " Oneil, né en 1647, vient de fe remarier en 1760 pour la feptieme fois. . Il fervit dans les Dragons la dix-· feptieme année du regne de Charles ■ Il , & dans différens Corps jusqu'en . 1740 qu'il obtint fon congé. Il a

, fait toutes les Campagnes du Roi 33 Guillaume&du Duc de Marlborough-" Cet homme n'a jamais bu que de a la bierre ordinaire ; il s'est toujours

Emile. Tome I.

" nourri de végétaux , & n'a mangé » de la viande que dans quelques , repas qu'il donnoit à sa famille. " Son usage a toujours été de se lever

. & de fe coucher avec le foleil, à n moins que ses devoirs ne l'en aient , empéché. Il est à présent dans sa " cent treizieme année , entendant

, bien, se portant bien & marchant 22 fans canne. Malgré fon grand age, n il ne refte pas un feul moment

20 oifif, & tous les Dimanches il va n à fa Paroiffe accompagné de fos , enfans , petits-enfans , & grriere .. petits-enfans.

Je n'entrerai pas, non plus, dans de longs détails fur les foins que je prendrai pour ce feul objet. On verra qu'ils entrent si nécessairement dans ma pratique, qu'il suffit d'en prendre l'esprit pour n'avoir pas besoin d'autre explication.

Avec la vie commencent les befoins. Au nouveau -né il faut une nourrice. Si la mere confent à remplir fon devoir , à la bonne heure; on lui donnera fes directions par écrit : car cet avantage a fon contre-poids & tient le Gouverneur un peu plus éloigné de fon Eleve. Mais il est à croire que l'intérêt de l'enfant, & l'eltime pour celui à qui elle veut bien confier un dépôt si cher, rendont la mere attentive aux avis du maître; & tout ce qu'elle voudra faire, on est sûr qu'elle le fera mieux qu'une autre. S'il nous faut une nourrice étrangere, commencons par la bien choisse.

Une des mittres des gens riches est d'être trompés en rour. S'ils jugent mal des hommes, faut-il s'en éconner ? Ce sont les richesses qui les corrompent; de par un juste retour, ils sentent les premiers le défaut du seul instrument qui leur soit connu. Tout est mal fait chez eux, excepté ce qu'ils y sont eux-mémes, de ils n'y sont presque jamais rien. S'agit-il de chercher une nourrice; on l'a fait choisse par l'Accoucheur. Qu'arrive-t-il de-là ? Que la meilleure est toujours celle qui l'a le mieix payé. Je n'irai donc pas consulter un Accoucheur pour celle d'Emile; j'aurai soin de la choisse moi memen. Je ne raissonnerai peur-être pas là-desses si distrement qu'un

Chirurgien; mais à coup sûr je serai de meilleure soi, & mon zele me trompera moins que son avarice.

Ce choix n'est point un si grand mystere; les regles en sont connues: mais je ne sais si l'on ne devroit pas faire un peu plus d'attention à l'age du lait aussi bien qu'à sa qualité. Le nouveau lait est cour-à-fait s'éreux; il doit presque être apéritis pour purger les restes du meconium épaissi dans les intestins de l'ensant qui vient de naître. Peu-à-peu le lait prend de la constittance & fournit une nourriture plus solide à l'ensant devenu plus fort pour la digérer. Ce n'est surement pas pour rien que dans les femelles de route espece la nature change la conssistance du lait selon l'age du nourrisson.

Il faudroir donc une nourrice nouvellement accouchée à un enfant nouvellement né. Ceci a son embarras, je le sais: mais sitoét qu'on sort de l'ordre naturel, tout a ses embarras pour bien faire. Le seul expédient commode est de saire mal; c'est aussi celui qu'on choiste.

Il faudroit une nourrice aussi saine de cœur que de corps: l'intempérie des passinos peut comme celle des humeurs alérer son lait; de plus s'en tenir uniquement au physique, c'est ne voir que la moitié de l'objet. Le lait peut être bon, & la nourrice mauvaisé; un bon caractère est aussi esteuie qu'un bon tempérament. Si l'ou prend une femme vicieuse, je ne dis pas que son nourrisson contractèra ses vices, mais je dis qu'il en patira. Ne lui doit-elle pas, avec son lait, des soins qui demandent. du zele, de la patience, de la douceur, de la douceur, de la

propreté? Si elle est gourmande, intempérante, elle aura bientôt gâté son lait; si elle est négligente ou emportée, que va devenir à sa merci un pauvre malheureux qui ne peut ni se désendre, ni se plaindre? Jamais en quoi que ce puisse être les méchans ne sont bons à rien de bon.

Le choix de la nourrice importe d'autant plus, que fon nourrisson ne doit point avoir d'autre gouvernante qu'elle, comme il ne doit point avoir d'autre Précepteur que fon Gouverneur. Cet usage étoit celui des Anciens. moins raifonneurs & plus fages que nous. Après avoir nourri des enfans de leur fexe les nourrices ne les quittoient plus. Voilà pourquoi dans leurs pieces de théâtre la plupart des confidentes font des nourrices, Il est imposfible qu'un enfant qui passe successivement par tant de mains différentes foit jamais bien élevé. A chaque changement il fait de fecretes comparaisons qui tendent toujours à diminuer fon estime pour ceux qui le gouvernent, & conféquemment leur autorité fur lui, S'il vient une fois à penser qu'il y a de grandes personnes qui n'ont pas plus de raifon que des enfans, toute l'autorité de l'âge est perdue, & l'éducation manquée, Un enfant ne doit connoître d'autres supérieurs que son pere & sa mere. ou à leur défaut sa Nourrice & son Gouverneur : encore est-ce déià trop d'un des deux ; mais ce partage est inévitable. & tout ce qu'on peut faire pour y remédier. est que les personnes des deux sexes qui le gouvernent. foient si bien d'accord sur son compte que les deux ne foient qu'un pour lui,

Il faut que la nourrice vive un peu plus commodément, qu'elle prenne des alimens un peu plus fublitantiels, mais non qu'elle change tour-à-fait de maniere de vivre; car un changement prompt & total, même de mal en mieux, est toujours dangereux pour la santé; & puisque son régime ordinaire l'a laissée ou rendue saine & bien constituée, à quoi bon lui en saire changer?

Les payfannes mangent moins de viande & plus de légumes que les femmes de la ville; ce régime végéral paroir plus favorable que contraire à elles & à leurs enfans. Quand elles ont des nourrissons bourgeois on leur donne des por-au-feux, persuadé que le potage. & le bouillon de viande leur sont un meilleur chyle & roumissent plus de lait. Je ne suis point du tout de ce sentiment, & j'ai pour moi l'expérience, qui nous apprend que les enfans ainsin nourris sont plus sujets à la colique & aux vers que les autres.

Cela n'est gueres éconnant, puisque la sibétance animale en putréfaction fourmille de vers, ce qui n'arrive pas de même à la substance végétale. Le lait, bien qu'élaboré dans le corps de l'animal, est une sibétance végétale (11); fon analyse le démontre ; il tourne facilement à l'acide, &, loin de donner aucun vestige d'alcali volatil, comme

pour leur lait; reste à examiner celui des especes qui ne peuvent absolument se nourrir que de chair, s'ij y en a de telles; de quoi je doute-

<sup>(11)</sup> Les femmes mangent du pain, des légumes, du laitage : les femelles des chats en mangent aufit ; les louves mêmes paifient. Voilà des fues végétaux

couper le lait de mille manieres, user de mille absorbans, quiconque miange du lait digere du fromage; cela elt fans exception. L'estomac est si bien sait pour cailler le lait, que c'est avec l'estomac de veau que se fait la préfure.

Je pense donc qu'au lieu de changer la nourriture ordinaire des nourrices, il suffit de la leur donner plus abondante, èc mieux choisse dans son espece. Ce n'est pas par la nature des alimens que le maigre échausse. C'est leur affaisonnement seul qui les rend mal - suins. Résormez les regles de vorre cuisse, n'ayez ni roux ni friture; que le beurre, ni le sel, ni le laitage ne passent point sur le seu, que vos légumes cuits à l'eau ne soient assissionnés qu'arrivant cout chauds sur la table; le maigre, loin d'échausser la nourrice, lui fournira du lait en abondance & de la meilleure qualité (11). Se pourroi-cil que, le régime végétal étant reconnu le meilleur pour l'ensant, le régime animal sur le meilleur pour la nourrice ? Il y a de la contradiction à cela.

C'est sur-tout dans les premieres années de la vie, que l'air agit sur la constitution des ensans. Dans une peau délicate & molle il pénetre par tous les pores, il affecte puissamment ces corps naissans, il leur laisse des impressions

que les Docteurs Cocchi, & Bianchi fon adverfaire ont faits fur cet important fujet,

<sup>(12)</sup> Ceux qui voudront difeuter plus au long les avantages & les inconvéniens du régime pythagorisien, pourront confulter les Traités

qui ne s'effacent point. Je ne ferois donc pas d'avis qu'on tirât une payfanne de fon village pour l'enfermer en ville dans une chambre, & faire nourrir l'enfant chez foi. l'aime mieux qu'il aille refpirer le bon air de la campagne, qu'elle le mauvais air de la ville. Il prendra l'état de fa houvelle mere, il habitera fa maifon rultique, & fon gouverneur l'y fitivra. Le lecteur fe fouviendra bien que ce gouverneur n'est pas un homme de gage; c'est l'arni du pere. Mais quand cet ami ne fe trouve pas ; quand ce transport n'est pas facile; quand rien de ce que vous confeillez n'est faitable, que faire à la place, me dira - t - on ? . . . . . . Je vous l'ai déjà dit; ce que vous faites ; on n'a pas besoin de conseil

Les hommes ne font point fairs pour être entaffés en fourmilieres, mais épars fur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils fe traffemblent, plus ils fe corrompent. Les infirmités du corps, ainfi que les vices de l'ame, font l'infail-bible effet de ce concours trop nombreux. D'homme eft et tous les animaux celui qui peut le moins vivre en troupeaux. Des hommes entaffés comme des moutons périroient tous en très-peu de tems. L'haleine de l'homme eft mortelle à fes femblables : cela n'est pas moins vrai, au propre, qu'au, figuré.

Les villes font le gouffre de l'effece humaine. Au bout de quelques générations, les races périfient ou dégénerent; il faut les renouveller, & c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. Envoyez donc vos ensus enfans se renouveller, pour ainsi dire, eux-mêmes, & reprendre au milieu des champs, la vigueur qu'on perd dans l'air mal sain des lieux trop peuplés. Les semmes grosses qui sont à la campagne se hâtent de revenir accoucher à la ville; elles devroient faire tout le contraire; celles sur-cour qui veulent nourrir leurs enfans. Elles auroient moins à regretter qu'elles ne pensent; & dans un séjour plus naturel à l'espece, les plaiss attachés aux devoirs de la nature leur ôteroient bientôt le goût de ceux qui ne s'y rapportent pas.

D'abord après l'accouchement on lave l'enfant avec quelque eau tiede où l'on méle ordinairement du vin. Cetre addition du vin me paroit peu néceflàire. Comme, la nature ne produit rien de fermenté, il n'est pas à croire que l'usage d'une liqueur artificielle importe à la vie de ses créatures.

Par la même raifon, cette précaution de faire tiédir l'eau n'est pas non plus indispensable, & en effet des multitudes de peuples lavent les ensans nouveaux-nés dans les rivieres ou à la mer sans autre façon : mais les notres amollis avant que de naître par la molles des peres & des meres, apportent en venant au monde un tempérament déjà gâté, qu'il ne saut pas exposer d'abord à routes les épreuves qui doivent le rétablir. Ce n'est que par degrés qu'on peut les ramener à leur vigueur primitive, Commencez donc d'abord par suivre l'usige, & ne vous en écartez que peu-à-peu. Lavez souvent les ensans; leur qual-propreté en montre le besoin : quand on ne sait que

les effuyer; on les déchire. Mais à mefure qu'ils fe renforcent, diminuez par degrés la tiédeur de l'eau, jufqu'à ce qu'enfin vous les laviez été & hiver à l'eau froide & même glacée. Comme pour ne pas les expofer, il importe que cette diminution foit lente, fucceffive & infenfible, on peut se servir du thermometre pour la mesurer exactement.

Cet ufige du bain une fois établi ne doir plus être interrompu, & il importe de le garder toute fa vie. Je le considere, non-feulement du côté de la propreté & de la fanté achuelle, mais auffi comme une précaution falutaire pour rendre plus flexible la texture des sibres, & les faire céder fans effort & fans risque aux divers degrés de chaleur & de froid. Pour cela je voudrois qu'en grandisfant on s'accoutumât peu – à peu à se baigner, quelquesois dans des eaux chaudes à tous les degrés supportables, & souvent dans des eaux froides à tous les degrés possibles. Ainsi après s'ètre habitué à supporte les diversés températures de l'eau, qui étant un fluide plus dense, nous touche par plus de points & nous affecte davantage, on deviendroit presque insensible à celles de l'air.

Au moment que l'enfant respire en sortant de ses enveloppes, ne souffrez pas qu'on lui en donne d'autres qui le tiennent plus à l'étroit. Point de tétieres, point de bandes, point de maillot; des langes stottans & larges, qui laissent ous ses membres en liberté, & ne soient, ui assez pesans pour géner ses mouvemens, ni assez chauds pour empécher qu'il ne sente les impressions de l'air (13) Placez-le dans un grand berceu (14) bien rembourré, où il puisse se mouvoir à l'aise & sans danger. Quand il commence à se fortister, laistez-le ramper par la chambre; laistez-lui développer, étendre ses petits membres, vous les verrez se rensoncer de jour en jour. Comparez-le avec un ensant bien emmailloté du même age, vous serez étonné de la dissierce de leur progrès (15).

On doit s'attendre à de grandes oppositions de la part des nourrices, à qui l'ensant bien garroté donne moins de peine que celui qu'il faut veiller incessamment. D'ailleurs sa mal-propreté devient plus sensible dans un habit ouvert; il saut le nettoyer plus souvent. Ensin, la coutume est un argument qu'on ne réstuera jamais en certains pays au gré du peuple de tous les états.

Ne raifonnez point avec les nourrices. Ordonnez, voyez

(13) On étouffe les enfans dans les Villes à force de les tenir efermés & vétus. Ceux qui les gouvernent en font encore à favoir que vernent en font encore à favoir que Pair froid loin de leur faire du, mal les renforce, & que l'air chaud les affoibit ; leur donne la fievre & les tue.

(14) Je dis un berceau pour employer un mot unté, faute d'autre: car d'ailleurs je fuis perfuadé qu'il n'est jamais nécessaire de bercer les ensans, & que cet usage leur est souvent pernicieux.

(15) " Les anciens Péroviens laissoient les bras libres aux enfans

dans un maillot fort large; lorf-, qu'ils les en tiroient ils les mettoient en liberté dans un trou fait en terre , & garni de linges, dans lequel ils » les descendoient jusqu'à la moin tié du corps ; de cette façon ils , avoient les bras libres , & ils ponn voient mouvoir leur tête & flechir , leur corps à leur gré sans tomber \* & fans fe bleffer : des qu'ils pouwoient faire un pas, on leur prén fentoit la mamelle d'un peu loin , .. comme un appas pour les obliget n à marcher. Les petits Négres font a quelquefois dans une fituation bien .. plus fatiguante pour teter ; ils emfaire & n'épargnez rien pour rendre aifés dans la pratique les foins que vous aurez preferits. Pourquoi ne les partageriezvous pas? Dans les nourritures ordinaires où l'on ne regarde
qu'au phyfique, pourvu que l'enfant vive & qu'il ne dépériffe
point, le relle n'importe gueres: mais ici où l'éducation commence avec la vie, en naiffant l'enfant eft déjà difciple, non
du Gouverneur, mais de la nature. Le Gouverneur ne fait qu'étudier foûs ce premier maître & empécher que fes foins ne
foient contrariés. Il veille le nourriffon, il l'obferve, il le
fûit, il épie avec vigilance la premiere lueur de fon foible
entendement, comme aux approches du premier quartier
les Mufulmans épient l'infant du lever de la lune.

Nous naissons capables d'apprendre, mais ne sachant rien, ne connoissant rien. L'ame, enchainée dans des organes imparfaits & demi-formés, n'a pas même le sentiment de sa propre existence. Les mouvemens, les cris de l'ensant qui

n) brillent l'une des hanches de la mere 
pa avec leurs genoux & leurs piece, 
pa de leur gonoux & leurs piece, 
pa de la ferrent fi bien qu'ils peanprent s'y foutner finn le foenpa de bras de la mere; ils aviazohen, 
de bras de la mere; ils aviazohen, 
de bras de la mere; ils aviazohen, 
de la finne von de la mere, 
de la finne von leur l'anne de 
diffirens mouvemens de la mere, 
qui pendanc et emis travaille doi
no ordinarie. Ces enfans commencent 
à marcher de se le fecond mont, 
on un platot à fe trainer fur les genoux & fur les mains; cet exerce, 
a leur donne pour la fuite la facilité

29 de courrir dans cette fituation pref-29 que austi vite que s'ils étoient sur 29 leurs pieds. Hist. Nat. T. IV. in-29 12, page 192.

A<sup>0</sup> ces exemples M. de Buffon nuroir pu ajouter celul de l'Angleterre, o l'extravagante & barbare pratique du maillos s'abolit de jour en jour. Voyez anfil La Loubere, Voyage de Siam, le Sieur le Beau, Voyage du Canada, &c. Je remplicios vingt pages de cliations, fi j'avoit befoin de confirmer coci par des faits. Voyez p. 14 de ce volume. vient de naître font des effets purement méchaniques, dépourvus de connoissance & de volonté.

Supposons qu'un enfant eût à sa naissance la stature & la force d'un homme fait, qu'il fortit, pour ainfi dire, tout armé du fein de sa mere, comme Pallas fortit du cerveau de Jupiter : cet homme - enfant feroit un parfait imbécille, un automate, une statue immobile & presque infenfible. Il ne verroit rien . il n'entendroit rien . il ne connoîtroit perfonne, il ne fauroit pas tourner les veux vers ce qu'il auroit besoin de voir. Non - seulement il n'appercevroit aucun objet hors de lui, il n'en rapporteroit même aucun dans l'organe du fens qui le lui feroit appercevoir; les couleurs ne feroient point dans ses yeux, les fons ne feroient point dans fes oreilles, les corps qu'il toucheroit ne feroient point fur le fien, il ne fauroit pas même qu'il en a un : le contact de fes mains feroit dans fon cerveau ; toutes ses sensations se réuniroient dans un feul point; il n'existeroit que dans le commun sensorium. il n'auroit qu'une seule idée, savoir celle du moi à laquelle il rapporteroit toutes ses sensations & cette idée ou plutôt ce fentiment scroit la seule chose qu'il auroit de plus qu'un enfant ordinaire.

Cet homme formé tout - à - coup ne fauroit pas non plus fe redreffer fur fes pieds, il lui faudroit beaucoup de tems pour apprendre à s'y foutenir ne équilibre; peut-étre n'en feroit - il pas même l'effai, & vous verriez ce grand corps fort & robufte refter en place comme une pierre, ou ramper & fe traîner comme un jeune chiera.

Il fentroit le mal-aife des befoins fans les connoître, & fans imaginer aucun moyen d'y pourvoir. Il n'y a nulle immédiate communication entre les mufcles de l'eflomac & ceux des bras & des jambes, qui, même entouré d'alimens, lui fit faire un pas pour en approcher, ou érendre la main pour les faifir, & comme fon corps auroit pris fon accroiffement, que fes membres feroient tous développés, qu'il n'auroit par conféquent, ni les inquiétudes ni les mouvemens continuels des enfans, il pourroit mourir de faim avant de s'être mû pour chercher fa fubfiftance. Pour peu qu'on ait réfléchi fur l'ordre & le progrès de nos connoifiances, on ne peut nier que tel ne fit à peu près l'état primitif d'ignorance & de flupidité naturel à l'homme, avant qu'il eut rien appris de l'expérience ou de fes femblables.

On connoit donc, ou l'on peut connoître, le premier point d'où part chacun de nous pour arriver au degré commun de l'entendement; mais qui eft-ce qui connoit l'autre extrémité? Chacun avance plus ou moins selon son génie, sons qu'il a de s'y livere. Te ne fische pas qu'aucun Philosons qu'il a de s'y livere. Te ne fische pas qu'aucun Philosophe ait encore été assez la lardi pour dire; voilà le terme où l'homme peut parvenir & qu'il ne sauroit passer, nous ignorons ce que notre nature nous permet d'être; nul de nous n'a mesuré la distance qui peut se trouver entre un homme & un autre homme. Quelle est l'ame basse que cette idée n'échaussa jamais, & qui ne se dit pas que quesois dans son orgresil : combien j'en ai déjà passes. combien j'en puis encore atteindre ! pourquoi mon égaliroit-il plus loin que moi ?

Je le répete : l'éducation de l'homme commence à ſa naiſfance; avant de parler, avant que d'entendre il s'inſfruit déjà. L'expérience prévient les leçons; au moment qu'il connoit ſa nourrice il a déjà beaucoup acquis. On ſeroit ſarrpris des connoiſſances de l'homme le plus groſſier, ſi l'on ſsitivoit ſon progrès depuis le moment où il eſt ne juſqu'à celui où il eſt parvenu. Si l'on partageoit toute la ſcience humaine en deux parties, l'une commune à tous les hommes, l'autre particulière aux ſavans, celle-ci ſeroit rès-petite en comparaiſon de l'autre; mais nous ne ſon-geons gueres aux acquiſſtions geńcfales, parce qu'elles ſe font ſŝins qu'on y penſt & même avant l'âge de raiſon, que d'ailleurs le ſavoir ne ſt ſait remarquer que par ſes difſſerences, & que, comme dans les ⟨cquations d'algebre, les quantités communes ſt comptent pour rien.

Les animaux mémes acquierent beaucoup. Ils ont des fens, il faut qu'ils apprennent à en faire ufage; ils ont des befoins, il faut qu'ils apprennent à y pouvoir : il faut qu'ils apprennent à manger, à marcher, à voler. Les quadrupédes qui fe tiennent fur leurs pieds dès leur naiffance ne favent pas marcher pour cela; on voir à leurs premiers pas que ce font des effais mal affurés : les Serins échappés de leurs cages ne favent point voler, parce qu'ils n'ont jamais volé. Tour eft infruction pour les êtres animés & fenfibles. Si les plantes avoient un mouvement progreffif, il faudroit qu'elles euffent des fens & qu'elles acquiffent des

connoissances, autrement les especes périroient bientôt. Les premieres sensations des enfans sont purement affectives, ils n'apperçoivent que le plaifir & la douleur. Ne pouvant ni marcher ni faisir, ils ont besoin de beaucoup de tems pour se former peu-à-peu les sensations représentatives qui leur montrent les objets hors d'eux-mêmes; mais en attendant que ces objets s'étendent, s'éloignent, pour ainsi dire, de leurs yeux, & prennent pour eux des dimensions & des figures, le retour des fenfations affectives commence à les foumettre à l'empire de l'habitude ; on voit leurs veux se tourner fans cesse vers la lumiere, & si elle leur vient de côté, prendre insensiblement cette direction; en sorte qu'on doit avoir foin de leur opposer le visage au jour, de peur qu'ils ne deviennent louches ou ne s'accoutument à regarder de travers. Il faut aussi qu'ils s'habituent de bonne heure aux ténebres; autrement ils pleurent & crient sitôt qu'ils se trouvent à l'obscurité. La nourriture & le sommeil , trop exactement mesurés, leur deviennent nécessaires au bout des mêmes intervalles, & bientôt le desir ne vient plus du besoin mais de l'habitude, ou plutôt, l'habitude ajoute un nouveau befoin à celui de la nature : voilà ce qu'il faut prévenir.

La feule habitude qu'on doit laisfier prendre à l'enfant est de n'en contracter aucune; qu'on ne le porte pas plus siur un bras que sur l'autre, qu'on ne l'accourume pas à préfenter une main plutôt que l'autre, à s'en servir plus souvent, à vouloir manger, dormir, agir aux mêmes heures, à ne pouvoir rester feul ni nuit ni jour. Préparez de loin le regne de sa liberté & l'usage de ses forces, en laissant à son corps l'habitude naturelle, en le mettant en état d'être toujours maître de lui-même, & de faire en toute chofe fa volonté, fitôt qu'il en aura une.

Des que l'enfant commence à diftinguer les objets, il importe de mettre du choix dans ceux qu'on lui montre. Naurrellement tous les nouveaux objets intéreffent l'homme. Il fe fent si foible qu'il craint tout ce qu'il ne connoit pas : l'habitude de voir des objets nouveaux sans en être affecté décruir cette crainte. Les enfans élevés dans des maisons propres où l'op ne souffre point d'araignées ont peur des araignées, & cette peur leur demeure souvent étant grands. Je n'ai jamais vu de paysans, ni homme, ni femme, ni enfant, avoir peur des araignées.

Pourquoi donc l'éducation d'un enfant ne commenceroitelle pas avant qu'il parle & qu'il entende, puifique le feul choix des objets qu'on lui préfinte eft propre à le rendre timide ou courageux? Je veux qu'on l'habitue à voir des objets nouveaux, des animaux laids, dégoûtans, bizarres; mais peu-à-peu, de loin, jufqu'à ce qu'il y foit accourumé, & qu'à force de les voir manier à d'autres il les manie enfin lui-mêne. Si durant fon enfance il a vu fans effici des crapauds, des ferpens, des écreviffes, il verra fans horreur, étant grand, quelque animal que ce foir. Il n'y a plus d'objets affeux pour qui en voit tous les jours.

Tous les enfans ont peur des mafques. Je commence par montrer à Emile un masque d'une figure agréable. Enfuire, quelqu'un s'applique devant lui ce masque sur le vissage; je que mets à rire, tout le monde rit, & l'ensant rit comme

Emile. Tome L.

les autres. Peu-à-peu je l'accoutume à des masques moins agréables, de enfin à des figures hideuses. Si j'ai bien ménagé ma gradation, loin de s'effrayer au dernier masque, il en rira comme du premier. Après cela je ne crains plus qu'on l'effraye avec des masques.

Quand, dans les adieux d'Andromaque & d'Heâtor, le petit Alfyanax, effrayé du panache qui flotte fur le cafque de fon pere, le méconnoit, fe jette en criant fur le fein de fa nourrice, & arrache à fa mere un fouris mélé de larmes, que faut-il faire pour guérir cet effroi? Précifément ce que fait Heâtor; pofre le cafque à terre, & puis careffer l'enfant. Dans un moment plus tranquille on ne s'en tiendroit pas là : on s'approcheroit du cafque, on joueroit avec les plumes, on les feroit manier à l'enfant, enfin la nourrice prendroit le cafque & le poferoit en riant fur fa propre tête; fi toutefois la main d'une femme ofoit toucher aux armes d'Heâtor.

S'agit - il d'exercer Emile au bruit d'une arme à feu ? Je brûle d'abord une amorce dans un piflolet. Cette flamme bruſque & paſſagere, cette eſpece d'éclair le réjouit; je répete la méme choſe avec plus de poudre : peu-à-peu j'ajoune au piſlolet une petite charge ſans bourre, puis une plus grande : enſin , je l'accoutume aux coups de ſaſſal , aux boʃres , aux canons , aux détonations les plus terribles.

l'ai, remarqué que les enfans ont rarement peur du tonnerre, à moins que les éclars ne foient affreux & ne blessent réellement l'organe de l'ouie : autrement cette peur ne leur vient que quand ils ont appris que le tonnerre blesse ou tue quelquefois. Quand la raifon commence à les effrayer, faites que l'habitude les raffure. Avec une gradation lente & ménagée on rend l'homme & l'enfant intrépide à tout.

Dans le commencement de la vie où la mémoire & l'imagination font encore inactives, l'enfant n'est attentif qu'à ce qui affecte actuellement ses sens. Ses sensations étant les premiers matériaux de ses connoissances, les lui offrir dans un ordre convenable, c'est préparer sa mémoire à les fournir un jour dans le même ordre à fon entendement : mais comme il n'est attentif qu'à ses sensations, il suffit d'abord de lui montrer bien diffinctement la liaifon de ces mêmes fenfations avec les objets qui les caufent. Il veut tout toucher, tout manier; ne vous opposez point à cette inquiétude : elle lui suggere un apprentissage très-nécessaire. C'est ainsi qu'il apprend à sentir la chaleur, le froid, la dureté, la mollesse, la pesanteur, la légereté des corps, à juger de leur grandeur, de leur figure & de toutes leurs qualités fenfibles, en regardant, palpant (16), écoutant, fur-tout en comparant la vue au toucher, en estimant à l'œil la fenfation ou'ils feroient fous fes doigts.

Ce n'est que par le mouvement, que nous apprenons qu'il y a des choses qui ne sont pas nous; & ce n'est que par notre propre mouvement que nous acquérons l'idée de l'étendue. C'est parce que l'enfant n'a point cette idée, qu'il

<sup>(16)</sup> L'odorat est de tous les sens celui qui se développe le plus tard dans les enfans; jusqu'à l'âge de deux ou trois ans il ne paroit pas qu'ils soient sensibles ni aux honnes ni

aux mauvaifes odeurs ; ils ont à cet égard l'indifférence ou plutôt l'infensibilité qu'on remarque dans pluseurs animaux.

tend indifféremment la main pour faisir l'objet qui le touche, ou l'objet qui est à cent pas de lui. Cet effort qu'il fait vous paroit un signe d'empire, un ordre qu'il donne à l'objet de s'approcher ou à vous de le lui apporter; & point du tout, c'est seulement que les mêmes objets qu'il voyoit d'abord dans son cerveau, puis sur ses yeux, il les voit maintenant au bout de fes bras. & n'imagine d'étendue que celle où il peut atteindre. Ayez donc foin de le promener fouvent, de le transporter d'une place à l'autre, de lui faire fentir le changement de lieu, afin de lui apprendre à juger des distances. Quand il commencera de les connoître, alors il faut changer de méthode, & ne le porter que comme il vous plait & non comme il lui plait; car fitôt qu'il n'est plus abusé par le sens, son effort change de cause : ce changement est remarquable . & demande explication.

Le mil-aife des befoins s'exprime par des fignes, quand' le fecours d'autrui eft néceffaire pour y pourvoir. De-la les cris des enfans. Ils pleurent beaucoup: cela doir étre. Puisfque toutes leurs fenfations font affechives, quand elles font pénibles ils le diffent dans leur langage & demandent du foulngement. Or tant qu'ils font éveillés ils ne peuvent prefigue reller dans un état d'indiffèrence ; ils dorment ou font affeche.

Toutes nos Langues font des ouvrages de l'art. On a long-tems cherché s'il y avoit une Langue naturellé a commune à tous les hommes : fans doute, il y en a une; & c'est celle que les exians parlent avant de savoir parler.

Cette Langue n'est pas articulée, mais elle est accentuée, sonore, intelligible. L'usage des nôtres nous l'a fait négliager au point de l'oublier tour-à-fait. Etudions les enfans, & bientôt nous la rapprendrons auprès d'eux. Les nourrices sont nos maîtres dans cette Langue, elles entendent tour ce que difent leurs nourrisons, elles leur répondent, elles ont avec eux des dialogues très-bien suivis, & quoiqu'elles prononcent des mots, ces mots sont parsaitement inutiles, ce n'est point le sens du mot qu'ils entendent, mais l'accent dont il est accompagné.

Au langage de la voix se joint celui du geste non moins énergique. Ce geste n'est pas dans les foibles mains des enfans, il est sur leurs visages. Il est éconant combien ces physionomies mal formées ont déjà d'expression : leurs traits changent d'un instant à l'autre avec une inconcevable rapidité. Vous y voyez le fourire, le desir, l'estfoi naître & passer comme autant d'éclairs; à chaque sois vous croyez voir un autre visage. Ils ont certainement les muscles de la face plus mobiles que nous. En revanche leurs yeux ternes ne disent presque rien. Tel doit être le genre de leurs signes dans un âge où l'on n'a que des besoins corporels; l'expression des sensaions est dans les grimaces, l'expression des sensaions est dans les grimaces, l'expression des fentainens est dans les grimaces,

Comme le premier état de l'homme est la mifere & la foiblesse, ses premieres voix sont la plainte & les pleurs. L'enfant sent ses besoins & ne les peut satisfaire, il implore se seconts d'autrui par des cris; s'il a faim ou soif, il pleure; s'il a trop froid ou trop chaud, il pleure; s'il a

befoin de mouvement & qu'on le tienne en repos, il pleure; s'il veut dormir & qu'on l'agire, il pleure. Moins sa maniere d'être est à sa disposition, plus il demande fréquemment qu'on la change. Il n'a qu'un langage, parce qu'il n'a, pour ainsi dire, qu'une forte de mal-etre: dans l'impersédion de ses organes, il ne dittingue point leurs impersédion de vierse; tous les maux ne forment pour lui qu'une sensation de douleur.

De ces pleurs qu'on croiroit si peu dignes d'attention, nait le premier rapport de l'homme à tout ce qui l'environne : ici se forge le premier anneau de cette longue chaîne dont l'ordre social est formé.

Quand l'enfant pleure, il est mal à son aise, il a quelque besoin qu'il ne survoir satissaire; on examine, on cherche ce besoin, on le trouve, on y pourvoir. Quand on ne le trouve pas ou quand on n'y peur pourvoir, les pleurs continuent, on en est importuné; on flatte l'enfant pour le faire taire, on le berce, on lui chante pour l'endormir : s'il s'opiniàtre, on s'impatiente, on le menace; des nourrices brutales le frappent quelquesois. Voilà d'étranges leçons pour son entrée à la vie.

Je n'oublierai jamais d'avoir vu un de ces incommodes pleureurs ainfi frappé par fa nourrice. Il fe tut fur le champ, je le crus intimidé. Je me difois, ce fera une ame fervile dont on n'obtiendra rien que par la rigueur. Je me trompois; le malheureux fuffoquoir de colere, il avoir perdu la refpiration, je le vis devenir volet. Un moment après vinere les cris aigus; tous les fignes du reffentiment, de la fureur, du défériori de cet âge, étoient dans fets accens. Je craignis qu'il n'expirât dans cette agitation. Quand j'aurois douté que le fentiment du julte & de l'injufte fût inné dans le cœur de l'homme, cet exemple feul m'auroit convaincu. Je fuis fût qu'un tition ardent tombé par hazard fur la main de cet enfant, lui eût été moins fenfble que ce coup affez léger, mais donné dans l'intention manifefte de l'offenfer.

Cette disposition des ensans à l'emportement, au dépit, à la colere demande des ménagemens exceffifs. Boerhaave pense que leurs maladies sont pour la plupart de la classe des convulsives , parce que la tête étant proportionnellement plus groffe & le système des nerfs plus étendu que dans les adultes, le genre nerveux est plus susceptible d'irritation. Eloignez d'eux avec le plus grand soin les domestiques qui les agacent , les irritent , les impatientent; ils leur font cent fois plus dangereux, plus funestes que les injures de l'air & des saisons. Tant que les enfans ne trouveront de résistance que dans les choses & jamais dans les volontés, ils ne deviendront ni mutins ni coleres, & se conserveront mieux en santé. C'est ici une des raifons pourquoi les enfans du peuple plus libres, plus indépendans, font généralement moins infirmes, moins délicats, plus robufles que ceux qu'on prétend mieux élever en les contrariant fans cesse : mais il faut songer toujours qu'il y a bien de la différence entre leur obéir & ne les pas contrarier.

Les premiers pleurs des enfans sont des prieres : si on

n'y prend garde, elles devieunent bientôt des ordres; ils commencent par se faire affister, ils finissent par se faire affister, ils finissent par se faire revir. Ainsi de leur propre soiblesse, d'où vient d'abord le sentiment de leur dépendance, nait ensuite l'idée de l'empire & de la domination; mais cette idée étant moins excitée par leurs besoins que par nos services, ici commence à se faire appercevoir les effets moraux dont la cause immédiate n'est pas dans la nature, & l'on voit déjà pourquoi dès ce premier age, il importe de dénésler l'intention secrete que disèe le geste ou le cri.

Quand l'enfant tend la main avec effort sans rien dire, il croit atteindre à l'objet, parce qu'il n'en estime pas la distance; il est dans l'erreur : mais quand il se plaint & crie en tendant la main, alors il ne s'abuse plus sur la distance, il commande à l'objet de s'approcher, ou à vous de le lui apporter. Dans le premier cas portez-le à l'objet lentement & à petits pas : dans le fecond , ne faites pas feulement femblant de l'entendre; plus il criera, moins vous devez l'écouter. Il importe de l'accourumer de bonne heure à ne commander, ni aux hommes, car il n'est pas leur maître, ni aux choses, car elles ne l'entendent point. Ainsi quand un enfant desire quelque chose qu'il voit & qu'on veut lui donner, il vaut mieux porter l'enfant à l'objet que d'apporter l'objet à l'enfant : il tire de cette pratique une conclusion qui est de son âge , & il n'y a point d'autre moyen de la lui fuggérer.

L'Abbé de Saint Pierre appelloit les hommes de grands : enfans; on pourroit appeller réciproquement les enfans de petits petits hommes. Ces propositions ont leur vérité comme fentences; comme principes elles ont besoin d'éclaircissement; mais quand Hobbes appelloit le méchant un ensant robustle, il disoit une chose absolument contradistoire. Toute méchanceté vient de soiblesse; l'ensant n'est méchant que parce qu'il est soible i rendez-le fort, il sera bon : celui qui pourroit tout ne feroit jamais de mal. De tous les attributs de la Divinité toute-puissante, la bonté est celui sans lequel on la peut le moins concevoir. Tous les peuples qui ont reconnu deux principes ont toujours regardé le mauvais comme inférieur au bon, sans quoi ils auroient fait une supposition absurde. Voyez ci-après la profession de soi du Vicaire Savoyard.

La raifon feule nous apprend à connoître le bien & le mal. La confcience qui nous fait aimer l'un & hair l'autre, quoiqu'indépendante de la raifon, ne peut donc se développer sans elle. Avant l'âge de raifon nous faisons le bien & le mal sans le connoître; & il n'y a point de moralité dans nos actions, quoiqu'il y en ait quelquefois dans le stentiment des actions d'autrui qui ont rapport à nous. Un ensant veut déranger tout ce qu'il voit, il casse, il brisé tout ce qu'il peut atteindre, il empoigne un oiseau comme il empoigneroit une pierre, & l'étousse sans savoir ce qu'il fait.

Pourquoi cela? D'abord la Philosophie en va rendre raifon par des vices naturels; l'orgueil, l'esprit de domination, l'amour-propre, la méchanceré de l'homme; le fentiment de fa foibleste, pourra-t-elle ajouer, rend l'ensant avide de faire des actes de force, & de se prouver à lui-même

Emile. Tome I.

son propre pouvoir. Mais voyez ce vieillard infirme & cassé : ramené par le cercle de la vie humaine à la foiblesse de l'enfance; non-seulement il reste immobile & paisible, il veut encore que tout y reste autour de lui ; le moindre changement le trouble & l'inquiete, il voudroit voir régner un calme universel. Comment la même impuissance jointe aux mémes paffions produiroit-elle des effets fi différens dans les deux âges, fi la cause primitive n'étoit changée ? Et où peut-on chercher cette diversité de causes, si ce n'est dans l'état physique des deux individus? Le principe actif commun à tous deux se développe dans l'un & s'éteint dans l'autre : l'un se sorme & l'autre se détruit . l'un tend à la vie & l'autre à la mort. L'activité défaillante se concentre dans le cœur du vieillard ; dans celui de l'enfant elle est surabondante & s'étend au-dehors; il se sent, pour ainfi dire, affez de vie pour animer tout ce qui l'environne. Ou'il faffe ou qu'il défaffe, il n'importe, il fuffit qu'il change l'état des choses, & tout changement est une action. Que s'il semble avoir plus de penchant à détruire. ce n'est point par méchanceté; c'est que l'action qui forme est toujours lente, & que celle qui détruit, étant plus rapide, convient mieux à fa vivacité,

En même-rems-que l'Auteur de la nature donne aux enfans ce principe actif, il prend foin qu'il foit peu nuifible, en leur laiflant peu de force pour s'y liver. Mais fitôt qu'ils peuvent considérer les gens qui les environnent comme des instrumens qu'il dépend d'eux de faire agir, ils s'en fevent pour fuivre leur penchant & suppléer à leur

propre foiblesse. Voilà comment ils deviennent incommodes, tyrans, impérieux, méchans, indonptables; progrès qui ne vient pas d'un esprit naturel de domination, mais qui le leur donne; car il ne saut pas une longue expérience pour senir combien il est agréable d'agir par les mains d'autrui, & de n'avoir besoin que de remuer la langue pour faire mouvoir l'univers.

En grandiflant on acquiert des forces, on devient moins inquiet, moins remuant, on se renserme davantage en fois meme. L'ame & le corps se mettent, pour ainsi dire, en équilibre, & la nature ne nous demande plus que le mouvement nécessaire à notre conservation. Mais le desir de commander ne s'éteint pas avec le besoin qui l'a fait naître; l'empire éveille & flatte l'amour-propre, & l'habitude le fortisse : ainsi succede la santaisse au besoin ; ainsi prennent leurs premieres racines les préjugés & l'Opoinion.

Le principe une fois connu, nous voyons clairement le point où l'on quitte la route de la nature : voyons ce qu'il faut faire pour s'y maintenir.

Loin d'avoir des forces (üperflues, les enfans n'en ont pas même de (uffifantes pour tout ce que leur demande la nature : il faur donc leur laiffer l'ufage de toutes celles qu'elle leur donne & dont ils ne fauroient abufer. Premiere maxime.

Il faut les aider, & suppléer à ce qui leur manque, soit en intelligence, soit en sorce, dans tout ce qui est du besoin physique. Deuxieme maxime,

Ιa

Il faut dans les secours qu'on leur donne se borner uniquement à l'utile réel, sans rien accorder à la fantaisse ou au desir sans raison; car la fantaisse ne les courmentera point quand on ne l'aura pas sait naître, attendu qu'elle n'est pas de la nature. Troisseme maxime.

Il faut étudier avec foin leur langage & leurs fignes, afin que dans un âge où ils ne savent point disfimuler, on diftingue dans leurs desirs ce qui vient immédiatement de la nature, & ce qui vient de l'opinion. Quatrieme maxime.

L'espiri de ces regles est d'accorder aux enfins plus de liberté véritable & moins d'empire, de leur laister plus faire par eux-mêmes & moins exiger d'aurui. Ainsi s'accourumant de bonne heure à borner leurs desirs à leurs sorces, ils sentiront peu la privation de ce qui ne sera pas en leur pouvoir.

Voilà donc une raifon nouvelle & très - importante pour laiffer les corps & les membres des enfans abfolument libres, avec la feule précaution de les éloigner du danger des chutes, & d'écarter de leurs mains tout ce qui peur les bleffer.

Infailiblement un enfant dont le corps & les bras font libres pleurera moins qu'un enfant embandé dans un maillot. Celui qui ne connoit que les befoins phyfiques ne pleure que quand il fouffre, & c'eft un très-grand avantage; car alors on fait à point nommé quand il a befoin de fecours, & l'on ne doit pas tarder un moment à le lui donner s'il eft poffible. Mais fi vous ne pouvez le foulager, reftez tranquille, a lus le flatter pour l'appaifer; vos careffes ne guériront pas sa colique: cependant il se souviendra de ce qu'il saut faire pour être flatté, & s'il sait une sois vous occuper de lui à sa volonté, le voilà devenu votre maître; tout est perdu.

Moins contrariés dans leurs mouvemens, les enfans pleureront moins; moins importuné de leurs pleurs, on se tourmentera moins pour les faire taire; menacés ou flattés moins fouvent, ils feront moins craintifs ou moins opiniâtres, & resteront mieux dans leur état naturel. C'est moins en laisfant pleurer les enfans qu'en s'empressant pour les appaiser, qu'on leur fait gagner des descentes, & ma preuve est que les enfans les plus négligés y font bien moins fujets que les autres. Je suis fort éloigné de vouloir pour cela qu'on les néglige; au contraire il importe qu'on les prévienne, & qu'on ne se laisse pas avertir de leurs besoins par leurs cris. Mais je ne veux pas non plus, que les foins qu'on leur rend foient mal-entendus. Pourquoi fe feroient-ils faute de pleurer dès qu'ils voyent que leurs pleurs font bons à tant de chofes? Inftruits du prix qu'on met à leur filence, ils se gardent bien de le prodiguer. Ils le font à la fin tellement valoir qu'on ne peut plus le paver. & c'est alors qu'à force de pleurer fans fuccès, ils s'efforcent, s'épuisent & se tuent.

Les longs pleurs d'un enfant qui n'est ni lié ni malade & qu'on ne laisse manquer de rien ne sont que des pleurs d'habitude & d'obstination. Ils ne sont point l'ouvrage de la nature, mais de la nourrice, qui, pour n'en savoir endurer l'importunité la mul-iplie, sans songer qu'en faisant taire l'ensant aujourd'hui on l'excite à pleurer demain dayantage. Le seul moyen de guérir ou prévenir cette habitude, est de n'y faire aucune attention. Personne n'aime à prendre une peine inutile, pas même les ensans. Ils sont oblitinés dans leurs tentatives; mais si vous avez plus de constance, qu'eux d'opinitreté, ils se rebutent, & n'y reviennent plus. C'est ainsi qu'on leur épargne des pleurs, & qu'on les accounume à n'en verser que quand la douleur les y force.

Au refle, quand ils pleurent par fantaile ou par obstination, um moyen sür pour les empécher de continuer est
de les diffraire par quelque objet agréable & frappant, qui
leur fasse oublier qu'ils vouloient pleurer. La plupart des
nourrices excellent dans cet art, & bien ménage il est rèsutile; mais il est de la derniere importance que l'entan
n'apperçoive pas l'intention de le distraire, & qu'il s'amuse
sins croire qu'on songe à lui; or voilà sir quoi toutes les
nourrices son mal-adorises.

On fewre trop tôt tous les enfans. Le tems où l'on doit les fewrer eft indiqué par l'éruption des dents , & cette éruption eft communément pénible & douloureufe. Par un infiind machinal l'enfant porte alors fréquemment à fa bouche tout ce qu'il tient, pour le makher. On penfe facitier l'opération en lui donnant pour hochet quelques corps durs , comme l'ivoire ou la dent de loup. Je crois qu'on fe trompe. Ces corps durs appliqués fur les gencives loin de les ramollir les rendent calleufes , les enducriffent, préparent un déchirement plus pénible & plus douloureux, Prenons. toujours l'infiind pour exemple. On ne voit point les jeunes chiens exercer leurs dents naiflantes fur des

cuir, des chiffons, des matieres molles qui cedent & cuir, des chiffons, des matieres molles qui cedent & coù la dent s'imprime.

On ne sait plus être simple en rien; pas même autour des enfans. Des grelots d'argent, d'or, du c'orail, des crystaux à facetres, des hochets de tout prix & de toute espece. Que d'apprêts inutiles & pernicieux! Rien de tout cela. Point de grelots, point de hochets; de petites branches d'arbre avec leurs fruits & leurs feuilles, une tête pavot dans laquelle on entend sonner les graines, un bâton de réglisse qu'il peut sucre & mâcher, l'armuseront autant que ces magnisques colisichets, & n'auront pas l'inconvénient de l'accourumer au luxe dès sa naissance.

Il a été reconnu que la bouillie n'est pas une nourriture fort sine. Le lait cuit & la farine crue sont beaucoup de faburre & conviennent mal à notre estonace. Dans la bouillie la farine est moins cuite que dans le pain, & de plus elle n'a pas fermenté; la panade, la crême de riz me paroissen préférables. Si l'on veut absolument saire de la bouillie, il convient de griller un peu la farine auparavant. On fait dans mon pays, de la farine ainsi torréside une soupe fort agréable & fort saine. Le bouillo de viande & le potage sont encore un médiocre aliment dont il ne faut user que le moins qu'il est possible. Il importe que les enfans s'accoutument d'abord à macher; c'est le vrai moyen de faciliter l'éruption des dents : & quand ils commencent d'avaler, les siucs falivaires mélés avec les ailmens en facilitent la disestion.

Je leur ferois donc macher d'abord des fruits fecs, des croûtes. Je leur donnerois pour jouer de petits bâtons de pain dur ou de bifcuit femblable au pain de Piémont qu'on appelle dans le pays des Griffes. A force de ramollir ce pain dans leur bouche ils en avaleroient enfin quelque peu, leurs dents fe trouveroient forties, & ils fe trouveroient fevrés prefque avant qu'on s'en füt apperçu. Les payfans ont pour l'ordinaire l'elfomac fort bon, & l'on ne les fèvre pas avez plus de facon que cela.

Les enfans entendent parler dès leur naissance : on leur parle non - feulement avant qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, mais avant qu'ils puissent rendre les voix qu'ils entendent. Leur organe encore engourdi ne se prête que peu-à-peu aux imitations des fons qu'on leur dice. & il n'est pas même affuré que ces sons se portent d'abord à leur oreille auffi diffinctement qu'à la nôtre. Je ne défapprouve pas que la nourrice amuse l'enfant par des chants & par des accens très-gais & très-variés; mais je défapprouve qu'elle l'étourdisse incessamment d'une multitude de paroles inutiles auxquelles il ne comprend rien que le ton qu'elle y met. Je voudrois que les premieres articulations qu'on lui fait entendre fussent rares, faciles, distinctes, fouvent répétées, & que les mots qu'elles expriment ne se rapportassent qu'à des objets sensibles qu'on pût d'abord montrer à l'enfant. La malheureuse facilité que nous avons à nous payer de mots que nous n'entendons point, commence plutôt qu'on ne pense. L'Ecolier écoute en classe le verbiage de fon Régent, comme il écoutoit au maillot

le babil de sa nourrice. Il me semble que ce seroit l'inftruire fort utilement que de l'élever à n'y rien comprendre.

Les réflexions naiffent en foule quand on veut s'occuper de la formation du langage & des premiers difcours des enfans. Quoi qu'on faiffe, ils apprendront roujours à parler de la même maniere, & toutes les fpéculations philofophiques font ici de la plus grande inutilité.

D'abord ils ont, pour ainsi dire, une grammaire de leur age, dont la syntaxe a des regles plus générales que la nôtre; & fi l'on y faifoit bien attention , l'on seroit étonné de l'exactitude avec laquelle ils fuivent certaines analogies, très-vicieuses, si l'on veut, mais très-régulieres, & qui ne font choquantes que par leur dureté ou parce que l'ufage ne les admet pas. Je viens d'entendre un pauvre enfant bien grondé par son pere pour lui avoir dit; mon pere, irai-je-t-y? Or, on voit que cet enfant suivoit mieux l'analogie que nos Grammairiens; car puifqu'on lui difoit, vas-y, pourquoi n'auroit-il pas dit, irai-je-t-y? Remarquez de plus, avec quelle adresse il évitoit l'hiatus de irai-ie-v., ou, v irai-ie? Est-ce la faute du pauvre enfant si nous avons mal-à-propos ôté de la phrase cet adverbe déterminant, v. parce que nous n'en favions que faire? C'est une pédanterie insupportable & un soin des plus superflus de s'attacher à corriger dans les enfans toutes ces petites fautes contre l'ufage, desquelles ils ne manquent jamais de se corriger d'eux-mêmes avec le tems. Parlez toujours correctement devant eux, faites qu'ils ne Emile. Tome I. K

fe plaifent avec personne autant qu'avec vous, & soyez sûrs qu'insensiblement leur langage s'épurera sur le vôtre, sans que vous les ayez jamais repris.

Mais un abus d'une toute autre importance & qu'il n'est pas moins aiss de prévenir, est qu'on se presse trop de les faire parler, comme si l'on avoit peur qu'ils n'apprissent pas à parler d'eux-mêmes. Cet empressement indiscret produit un effet direclement contraire à celui qu'on cherche. Ils en parlent plus tard, plus consustement: l'extréme attention qu'on donne à t'out ce qu'ils disent les dispense de bien articuler; se comme ils daignent à peine ouvrir la bouche, plusieurs d'entre eux en conservent toute leur vie un vice de prononciation, & un parler consus qui les rend presque ininctelligibles.

Pai beaucoup vécu parmi les payfans, & n'en ouis jamais graffeyer aucun, ni homme ni femme, ni fille ni agraçon. D'où veint cela ? Les organes des payfans font-ils autrement conftruits que les nôtres? Non, mais ils font autrement exercés. Vis-à-vis de ma fenêtre est un tertre fur lequel se raffemblent, pour jouer, les enfans du lieu. Quoiqu'ils foient assez éloignés de moi, je distingue parfaitement tout ce qu'ils dissent, & j'en tire souvent de bons mémoires pour cet Ecrit. Tous les jours mon oreille me trompe sur leur âge; j'entends des voix d'ensans de dix ans, je regarde, je vois la stature & els traits d'ensans de trois à quarre. Je ne borne pas à moi seul cette expérience; les Urbains qui me viennent voir & que je confiste l'a-design, tombent cous dans la même erreur.

Ce qui la produit est que justivà cinq ou fix ans les ensans des villes élevés dans la chambre & fous l'alle d'une Gouvernante, n'ont befoin que de marmoter pour se faire entendre; sitot qu'ils remuent les levres on prend peine à les écouter; on leur dicte des mots qu'ils repdent mal, & à force d'y faire attention, les mêmes gens étant sans cesse autour d'eux, devinent ce qu'ils ont voulu dire plutôt que ce qu'ils ont dit.

A la campagne c'est toute autre chose. Une payfanne n'est pas sans cesse autour de son enfant, il est forcé d'apprendre à dire très - nettement & très - haut ce qu'il a besoin de lui faire entendre. Aux champs les enfans épars, éloignés du pere, de la mere & des autres enfans, s'exercent à se faire entendre à dissance, & à mesurer la force de la voix sur l'intervalle qui les sépare de ceux dont ils veulent être entendus. Voilà comment on apprend véritablement à prononcer, & non pas en bégayant quelques voyelles à l'orcille d'une Gouvernante attentive. Aus quand on interroge l'ensant d'un paysian, la honte peut l'empécher de répondre, mais ce qu'il dit il le dit nettement; au lieu qu'il faut que la Bonne serve d'interprete à l'ensant de la ville, sans quoi l'on n'entend rien à ce qu'il grommelle entre se dents (17).

(17) Ceci n'est pas sans exception; souvent les enfans qui se sont d'abord le moins entendre deviennent ensuite les plus étourdiffans quand ils ont commencé d'élever la voix. Mais s'il faloit entrer dans toutes ces minuties ie ne fanirois pas; tout Lecteur fenfé delt voir que l'excès & le défaut dérivés du même abus font également corrigés par ma méthode. Jo regarde ces deux maximes comme inféparables ; toujours affes ; E jamais trop. De la premiere bien établie ; l'autre s'enfuit nécessirement.

En grandissant, les garçons devroient se corriger de ce défaut dans les colleges, & les filles dans les couvens; en effet, les uns & les autres parlent en général plus diftin Cement que ceux qui ont été toujours élevés dans la maifon paternelle. Mais ce qui les empêche d'acquérir iamais une prononciation auffi nette que celle des payfans . c'est la nécessité d'apprendre par cœur beaucoup de choses. & de réciter tout haut ce qu'ils ont appris : car en étudiant , ils s'habituent à barbouiller , à prononcer négligemment & mal : en récitant c'est pis encore ; ils recherchent leurs mots avec effort, ils traînent & allongent leurs fyllabes : il n'est pas possible que quand la mémoire vacille la langue ne balbutie auffi. Ainfi fe contractent ou fe confervent les vices de la prononciation. On verra ci-après que mon Emile n'aura pas ceux-là, ou du moins qu'il ne les aura pas contractés par les mêmes caufes.

Je conviens que le peuple & les villageois tombent dans une autre extrémité, qu'ils parlent prefique toujours plus haut qu'il ne faut, qu'en prononçant trop exactement ils ont les articulations fortes & rudes, qu'ils ont trop d'accent, qu'ils choififient mal leurs termes, &c.

Mais premierement, cette extrémité me paroit beaucoup moins vicieise que l'autre, attendu que la premiere loi du discours étant de se faire entendre, la plus grande faute qu'on puisse faire est de parler fans être entendu. Se piquer de n'avoir point d'accent, c'est se piquer d'ôter aux phrafes leur grace & leur énergie. L'accent est l'ame du discours; il lui donne le sentiment & la vérité. L'accent ment moins

que la parole; c'est peut-etre pour cela que les gens bien élevés le craignent tant. C'est de l'usige de tout dire sur le même ton qu'est venu celui de persifiser les gens sans qu'ils le sentent. A l'accent proscrit succedent des manieres de prononcer ridicules, affecâces, & sujettes à la mode, telles qu'on les remarque sur-tout dans les jeunes gens de la Cour. Cette affecâtation de parole & de maintien est ce qui rend généralement l'abord du François repossifiant & désigréable aux autres Nations. Au lieu de mettre de l'accent dans son parler, il y met de l'air. Ce n'est pas le moyen de prévenir en fa siveur.

Tous ces petits défauts de langage qu'on craint rant de laisser contraêter aux enfans ne foant rien, on les prévient ou l'on les corrige avec la plus grande facilité: mais ceux qu'on leur fait contraêter en rendant leur parler fourd, confus, timide, en critiquant incessamment leur ton, en épluchant tous leurs mots, ne se corrigent jamais. Un homme qui n'apprit à parler que dans les ruelles', se fera mal entendre à la tête d'un Bataillon, & n'en imposera gueres au peuple dans une émeute. Enstignez premierement aux ensans à parler aux hommes; ils sauront bien parler aux semmes quand il faudra.

Nourris à la campagne dans toute la rufficiré champétre, vos enfans, y prendront une voix plus fonore, ils n'y contraderont point le confus bégayement des enfans de la Ville; ils n'y contraderont pas non plus les expreffions ni le ton du Village, ou du moins ils les perfont aifcment, lorque le Maitre vivant avec eux dès leur naiffance, & y vivant de jour en jour plus exclufivement, préviendra ou effacera par la correction de fon langage l'imprefion du langage des Payfans. Emile parlera un françois tout auffi pur que je peux le favoir, mais il le parlera plus diffinclement, & l'articulera beaucoup mieux que moi.

L'enfant qui veut parler ne doit écouter que les mots qu'il peut entendre, ni dire que ceux qu'il peut articuler. Les efforts qu'il fait pour cela le portent à redoubler la même fyllabe, comme pour s'exercer à la prononcer plus diffundement. Quand il commence à balbutier, ne vous tourmentez pas fi fort à deviner ce qu'il dit. Prétendre être toujours récouté eft encore une forte d'empire, & l'enfant n'en doit exercer aucun. Qu'il vous fuffile de pourvoit très -attentivement au néceffaire; c'eft à lui de tâcher de vous faire entendre ce qui ne l'eft pas. Bien moins encore faut-il fe hâter d'exiger qu'il parle : il faura bien parler de hit -même à même qu'il enfair a l'utilité.

On remarque, il est vrai, que ceux qui commencent à parler fort tard ne parlent jamais si diffinclement que les autres; mais ce n'est pas parce qu'ils ont parlé tard que l'organe reste embarrassé, c'est au contraire parce qu'ils sont més avec un organe embarrassé qu'ils commencent tard à parler; car sans cela pourquoi parleroient-ils plus tard que les autres? Ont-ils moins l'occasson de parler, & les y excite-t-on moins? Au contraire, l'inquiétude que donne ce retard, aussi-t-ót qu'on s'en apperçoit, fait qu'on s'en tourmente beaucoup plus à les faire balbutier que ceux

qui ont articulé de meillem houre; & cet empressement mal-entendu peur contribuer beaucoup à rendre confus leur parler, qu'avec moins de précipitation ils auroient eu le tems de perféctionner davantage.

Les enfans qu'on presse trop de parler n'ont le tems ni d'apprendre à bien prononcer ni de bien concevoir ce qu'on leur sait dire. Au lieu que quand on les laisse aller d'euxmémes, ils s'exercent d'abord aux s'illabes les plus faciles à prononcer, & y joignant peu-à-peu quelque signification qu'on entend par leurs gestles, ils vous donnent leurs mots avant de recevoir les vôtres, cela fait qu'ils ne reçoivent eque-ci qu'apprès les avoir entendus : N'étant point presse de s'en servir, ils commencent par bien observer quel sens vous leur donnez, & quand ils s'en sont affurés ils les adoptent.

Le plus grand mal de la précipitation avec laquelle on fait parler les enfans avant l'âge, n'elt pas que les premiers dificours qu'on leur tient & les premiers most qu'ils difient, n'aient aucun fens pour eux, mais qu'ils aient un autre fens que le nôtre fans que nous fachions nous en appereevoir, ne forte que paroiflant nous répondre fort exactement, ils nous parlent fans nous entendre & fans que nous les entendions. C'elt pour l'ordinaire à de pareilles équivoques qu'elt due la farprife où nous jettent quelquefois leurs propos auxquels nous prétons des idées qu'ils n'y ont point jointes. Cette inattention de notre part au véritable fens que les mots ont pour les enfans, me paroit être la caufe de leurs premières erreurs; & ces erreurs, même après

qu'ils en sont guéris, influent dur leur tour d'esprit pour le reste de leur vie. J'aurai plus d'une occasion dans la suite d'éclaircir ceci par des exemples.

Refferrez donc le plus qu'il eft possible le vocabulaire de l'ensant. C'est un très-grand inconvénient qu'il air plus de mots que d'idées, qu'il fache dire plus de choses qu'il n'en peut penser. Je crois qu'une des raisons pourquoi les Paysans ont généralement l'esprit plus juste que les gens de la Ville, est que leur Dictionnaire est moins étendu. Ils ont peu d'idées, mais ils les comparent très-bien.

Les premiers développemens de l'enfince se font presque tous à la fois. L'enfant apprend à parler, à manger, à marcher, à peu près dans le même tents. C'est ici proprement la premiere époque de sa vie. Auparavant il n'est rien de plus que ce qu'il éroir dans le sein de sa mere, il n'a nul sentiment, nulle idée, à peine a-c-il des sensations; il ne sent pas même sa propre existence.

Vivit, & est vita nescius ipse suz (18).

( 18 ) Ovid. Trift. I. 3.

Fin du Livre premier.

EMILE,

## E M I L E,

## DE L'ÉDUCATION.

## LIVRE SECOND.

C'Est ici le fecond terme de la vie, & celui auquel proprement finit l'enfance; car les mots infans & puer ne font pas fynonymes. Le premier est compris dans l'autre, & fignifie qui ne peut parler, d'où vient que dans Valere Maxime on trouve puerum infantem. Mais je continue à me fervir de ce mot felon l'usage de notre langue, jusqu'à l'âge pour lequel elle a d'autres noms.

Quand les enfans commencent à parler, ils pleurent moins. Ce progrès eft naturel; un langage eft fubfitué à l'autre. Sitôt qu'ils peuvent dire qu'ils fouffrent avec des paroles, pourquoi le diroient-ils avec des cris, si ce n'est quand la douleur est trop vive pour que la parole puisse l'exprimer? S'ils continent alors à pleurer, c'est la faute des gens qui sont autour d'eux. Dès qu'une fois Emile aura dit, j'ai mal, il saudra des douleurs bien vives pour le sorcer de pleurer.

Si l'enfant est délicat, sensible, que naturellement il se metre à crier pour rien, en rendant ses cris inutiles & sans Emile, Tome L effet, j'en taris bientôt la fource. Tant qu'il pleure je ne vais point à lui; j'y cours firôt qu'il s'est tû. Bientôt fa maniere de m'appeller sera de se taire, ou tout au plus de jetter un seul cri. C'est par l'ester sensible des signes, que les ensans jugent de leur sens; il n'y a point d'autre convention pour eux : quelque mal qu'un ensant se faste, il est très-rare qu'il pleure quand il est seul, à moins qu'il n'ait l'espoir d'être entendu.

S'il tombe, s'il se fait une bosse à la tête, s'il saigne du nez, s'il fe coupe les doigts; au lieu de m'empresser autour de lui d'un air allarmé, je resterai tranquille, au moins pour un peu de tems. Le mal est fait, c'est une nécessité qu'il l'endure; tout mon empressement ne serviroit qu'à l'essrayer davantage, & augmenter fa fenfibilité, Au fond, c'est moins le coup que la crainte qui tourmente, quand on s'est blessé. Je lui épargnerai du moins cette derniere angoiffe; car trèsfurement il jugera de fon mal comme il verra que i'en juge : s'il me voit accourir avec inquiétude, le confoler, le plaindre, il s'estimera perdu : s'il me voit garder mon sangfroid, il reprendra bientôt le fien, & croira le mal guéri, quand il ne le fentira plus. C'est à cet âge qu'on prend les premieres leçons de courage, & que, fouffrant sans esfroi de légeres douleurs, on apprend par degrés à supporter les grandes.

Loin d'être attentif à éviter qu'Emile ne se blesse, je serois fort saché qu'il ne se blessa jamais & qu'il grandit sans connostre la douleur. Souffrir est la premisee chose qu'il sloit apprendre, & celle qu'il aura le plus grand besoin de

favoir. Il semble que les enfans ne soient petits & soibles que pour prendre ces importantes leçons sans danger. Si l'enfant tombe de fon haur il ne se cassera pas la jambe : s'il se frappe avec un bâton il ne se cassera pas le bras; s'il faifit un fer tranchant, il ne ferrera gueres, & ne fe coupera pas bien avant. Je ne fache pas qu'on ait jamais vu d'enfant en liberté se tuer, s'estropier ni se faire un mal confidérable, à moins qu'on ne l'ait indifcretement exposé fur des lieux élevés, ou feul autour du feu, ou qu'on n'ait laiffé des instrumens dangereux à fa portée. Que dire de ces magafins de machines, qu'on raffemble autour d'un enfant pour l'armer de toutes pieces contre la douleur. iusou'à ce que devenu grand, il reste à sa merci, sans courage & fans expérience, qu'il se croie mort à la premiere piquure. & s'évanouisse en voyant la premiere goutte de fon fang?

Notre manie enfeignante & pédantesque est toujours d'apprendre aux enfans ce qu'ils apprendroient beaucoup mieux d'eux-mémes, & d'oublier ce que nous aurions pu seuls leur enfeigner. Y a-t-il rien de plus sot que la peine qu'on prend pour leur apprendre à marcher, comme si l'on en avoit vu quelqu'un, qui par la négligence de sa nourrice ne sçote pas marcher étant grand? Combien voit-on de gens au contraire marcher mal toure leur vie, parce qu'on leur a mal aporis à marcher?

Emile n'aura ni bourlets, ni paniers roulans, ni charriots, ni lifieres, ou du moins dès qu'il commencera de favoir mettre un pied devant l'autre, on ne le foutiendra que sur les lieux pavés, & Pon ne fera qu'y passer en hâte (1). Aù lieu de laisser croupir dans Pair usé d'une chambre, qu'on le mene journellement au milieu d'un pré. Là qu'il coure, qu'il s'ébatte, qu'il tombe cent sois le jour, tant mieux: il en apprendra plutôt à se relever. Le bien-étre de la liberté rachete beaucoup de blessures. Mon Eleve aura souvent des contusions; en revanche il sera toujours gai: si les vôtres en ont moins, ils sont toujours contrariés, toujours enchainés, toujours tristes. Je doute que le prosit soit de leur côté.

Un autre progrès rend aux enfans la plainte moins néceffaire, c'eft celui de leurs forces. Pouvant plus par eux-mémes, ils ont un befoin moins fréquent de recourir à autrui. Avec leur force fe développe la connoiffance qui les met en état de la diriger. C'eft à ce fecond degré que commence proprement la vie de l'individu: c'eft alors qu'il prend la confcience de lui - même. La mémoire étend le featiment de l'identité fur tous les momens de fon exifence; il devient véritablement un, le même, & par conféquent déjà capable de bonheur ou de mifere. Il importe donc de commencer à le confidérer ici comme un être moral.

Quoiqu'on affigne à peu près le plus long terme de la vie humaine & les probabilités qu'on a d'approcher de ce terme à chaque âge, rien n'est plus incertain que la durée de la vie

ici une de ces observations triviales à force d'ètre justes, & qui sont justes en plus d'un sens.

<sup>(1)</sup> Il n'y a rien de plus ridicule & de plus mal affuré que la démarche des gens qu'on a trop menés par la lifiere étant petits; c'est encore

de chaque homme en particulier; très-peu parviennent à ce plus long terme. Les plus grands rifques de la vie font dans fon commencement; moins on a vécu, moins on doit efpérer de vivre. Des enfans qui naiffent, la moitié, tout au plus, parvient à l'adolefcence, & il elt probable que votre Eleve n'attendra pas l'âge d'homme.

Que faut-il donc penser de cette éducation barbare qui facrifie le présent à un avenir incertain, qui charge un enfant de chaînes de toute espece, & commence par le rendre misérable pour lui préparer au loin je fie fais quel prétendu bonheur dont il est à croire qu'il ne jouira jamais? Quand je suppoferois cette éducation raisonnable dans son objet, comment voir fans indignation de pauvres infortunés foumis à un joug insupportable, & condamnés à des travaux continuels comme des galériens, sans être affuré que tant de soins leur seront jamais utiles? L'âge de la gajeté se passe au milieu des pleurs, des châtimens, des menaces, de l'esclavage. On tourmente le malheureux pour son bien, & l'on ne voit pas la mort qu'on appelle, & qui va le faisir au milieu de ce triste appareil. Qui sait combien d'enfans périssent victimes de l'extravagante fagesse d'un pere ou d'un maître ? Heureux d'échapper à sa cruauté, le seul avantage qu'ils tirent des maux qu'il leur a fait fouffrir, est de mourir sans regretter la vie, dont ils n'ont connu que les toumnens.

Hommes, foyez humains, c'eft obtre premier devoir : foyez-le, pour tous les écats, pour tous les âges, pour tou c qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-c-il pour vous hors de l'humanité? Aimez l'ensance; favorisez

fes jeux, fes plaifirs, fon aimable inftindt. Qui de vous n'a
pas regretté quelquefois cet âge où le rire est roujours fur
les levres, & où l'ame est roujours en paix? Pourquoi voulez-vous ôter à ces petits innocens la jouisfance d'un tems si
court qui leur échappe, & d'un bien si précieux dont ils ne
surroient abufer? Pourquoi voulez-vous remplir d'amertume
& de douleurs ces premiers ans si rapides, qui ne revientont pas plus pour eux qu'ils ne peuvent revenir pour vous?
Peres, sivez-vous le moment où la mort attend vos ensans?
Ne vous préparez pas des règrets en leur ôtant le peu d'infrans que la nature leur donne: aussifi-ci qu'ils peuvent sentir
le plaisir d'être, s'aites qu'ils en jouissent sentir
le plaisir d'être, s'aites qu'ils en jouissent sans que la nature leur donne: sus l'i-ci qu'ils peuvent sentir
le plaisir d'être, s'aites qu'ils en jouissent; s'aites qu'à quelque heure que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans
avoir goûté la vie.

Que de voix vont s'élever contre moi ! Pentends de loin les clameurs de cette fausse signification pour les présent pour rien, & pourstivant sans relâche un avenir qui fuit à mesure qu'on avance, à force de nous transporter où nous ne sommes pas, nous transporte où nous ne ferons jamais.

C'eft, me répondez-vous, le tems de corriger les mauvaités inclinations de l'homme; c'eft dans l'âge de l'enfance, où les peines font le moins fenfibles, qu'il faut les multiplier pour les épargner dans l'âge de raifon. Mais qui vons dit que tout cet arrafigement est à votre disposition, & que toutes ces belles instructions dont vous accablez le foible éprit d'un enfant, ne lui feront pas un jour plus pernicieuses qu'utiles? Qui vous assure que vous épargnez quelque chofe par les chagrins que vous lui prodiguez? Pourquoi lui donnez-vous plus de maux que fon état n'en-comporte, fans être für que ces maux préfens font à la décharge de l'avenir? Et comment me prouverez-vous que ces mauvais penchans dont vous prétendez le guérir, ne lui viennent pas de vos foins mal-entendus, bien plus que de la natiur? Malheureufe prévoyance, qui rend un être aêtuellement micrable, fur l'epfopi bien ou mal fondé de le rendre heureux un jour! Que si ces raisonneurs vulgaires confondent la licence avec la liberté, & l'enfant qu'on rend heureux avec l'enfant qu'on gâte, apprenons-leur à les distinguer.

Pour ne point courir après des chimeres, n'oublions pas ce qui convient à notre condition. L'humanité a ſi place dans l'ordre des choſtes; l'enſance a la ſſenne dans l'ordre de la vie humaine; il ſſaut conſſdérer l'homme dans l'homme, & l'enſant dans l'enſant. Aſſſgner à chacun ſi place & l'y fixer, ordonner les paſſfons humaines felon la conſſlitution de l'homme, eſſt tout ce que nous pouvons ſaire pour ſon bien - être. Le reſſe dépend de causes étrangeres qui ne font point en notre pouvoir.

Nous ne favoas ce que c'eft que bonheur ou malheur abfolu. Tout est mélé dans cette vie, on n'y goûte aucun fentiment pur, on n'y restle pas deux momens dans le même état. Les assections de nos ames, ainsi que les modifications de nos corps, sont dans un su su continuel. Le bien & le mal nous sont communs à tous, mais en disferentes messures. Le plus heureux est celui qui souffe le moins de peines; le plus missérable est celui qui sent le

moins de plaifirs. Toujours plus de fouffrances que de jouiffances; voilà la différence commune à tous. La félicité de l'homme ici - bas n'est donc qu'un état négatif, on doit la mesurer par la moindre quantité des maux qu'il souffre.

Tout fentiment de peine est inféparable du desir de s'en déliver : toute idée de plaisir est inféparable du desir d'en jouir : tout desir d'en jouir : tout desir supposé privation, & toutes les privations qu'on sent sont pénibles ; c'est donc dans la disproportion de nos desirs & de nos facultés que consiste notre mistre. Un être sensible dont les facultés égaleroient les desirs seroit un être absolument heureux.

En quoi donc confifte la fagetfe humaine ou la route du vrai bonheur? Ce n'est pas précisiément à diminuer nos desirs; car s'ils étoient au-dessous de notre-puissance, une partie de nos facultés restrectio colive, & nous ne jouirions pas de tout notre être. Ce n'est pas non plus à étendre nos facultés, car si nos desirs s'étendoient à la fois en plus grand rapport, nous n'en deviendrions que plus missérables: mais c'est à diminuer l'excès des desirs sur les facultés, & à mettre en égalité parsinie la puissance & la volonté. C'est alors seulement que toutes les forces étant en aétion, l'arme cependant restrera passible, & que l'homme fe trouvera bien ordonné.

C'est ainst que la nature, qui fait tout pour le mieux; l'a d'abord institué. Elle ne lui donne immédiatement que les destirs nécessaires à sa conservation, & les facultés suffifantes pour les satisfaire. Elle a mis toutes les autres comme en réserve au fond de son ame, pour s'y développer au besoin. befoin. Ce n'est que dans cer étar primitir que l'équilibre du pouvoir & du desir se rencontre, & que l'homme n'est pas malheureux. Sirôt que ses facultés virtuelles se mettent en action, l'imagination, la plus 'active de toutes, s'éveille & les devance. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles soit en bien soit en mal, & qui par consciquent excite & nourrit les desirs par l'espoir de les satisfaire. Mais l'objet qui paroissoit d'abord sous la main sit plus vite qu'on ne peut le pourstuive; quand on croit l'atteindre, il se transforme & se montre au loin devant nous. Ne voyant plus le pays déjà parcouru, nous le compons pour rien; celui qui reste à parcourir s'aggrandit, s'étend sans cesse: ainsi l'on s'épuise sans arriver au terme; & plus nous gagnons sur la jouissance, plus le bonheur s'éloigne de nous,

Au contraire, plus l'homme est resté près de sa condition naturelle, plus la différence de ses facultés à ses desirs est petite, & moins par conséquent il est éloigné d'être heureux. Il n'est jamais moins misérable que quand il paroit dépourvu de tout : car la misere ne conssiste pas dans la privation des choses, mais dans le besoin qui s'en fait senir.

Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini : ne pouvant élargir l'un, retrécissons l'autre; car c'est de leur seule dissérence que naissent toutes les peines qui nous rendent vraiment mallbeureux. Orez la sorce, la santé, le bon sémoignage de soi, tous les biens de cette vie sont dans l'opinion; ôtez les douleurs du corps & les remords Emile, Tôme L de la conscience, tous nos maux sont imaginaires. Ce principe est commun, dira-t-on: j'en conviens. Mais l'application pratique n'en est pas commune; & c'est uniquement de la pratique qu'il s'agit ici.

Quand on dit que l'homme est soible, que veut-on dire? Ce mot de foiblesse indique un rapport ; un rapport de l'être auguel on l'applique. Celui dont la force paffe les befoins. füt-il un insecte, un ver, est un être sort : celui dont les befoins paffent la force, fût-il un éléphant, un lion; fûtil un Conquérant , un Héros ; fût-il un Dieu , c'est un être foible. L'Ange rebelle qui méconnut fa nature étoit plus foible que l'heureux mortel qui vit en paix felon la fienne. L'homme est très - sort quand il se contente d'être ce qu'il est : il est très - soible quand il veut s'élever au - dessus de l'humanité. N'allez donc pas vous figurer qu'en étendant vos facultés vous étendez vos forces; vous les diminuez, au contraire, fi votre orgueil s'étend plus qu'elles. Mefurons le rayon de notre sphere, & restons au centre, comme l'insecte au milieu de sa toile : nous nous suffirons toujours à nous - mêmes, & nous n'aurons point à nous plaindre de notre foiblese : car nous ne la sentirons jamais.

Tous les animaux ont exactement les facultés nécessaires pour se conserver. L'homme seul en a de superflues, N'est- la pas bien étrange que ce superflu foit l'instrument de sa mistre? Dans tout pays les bras d'un homme valent plus que sa subdistance, S'il étoit assez sage pour comprer ce superssupers pour rien, il auroit toujours le nécessaire, parce qu'il n'auroit jamais rien de trop. Les grands besoins, disoit

Favorin (1), naiffent des grands biens, & fouvent le meilleur moyen de 6 donner les chofes dont on manque eft de s'ôter celles qu'on a : c'eft à force de nous travailler pour augmenter notre bonheur que nous le changeons en mifere, Tout homme qui ne voudroit que vivre, vivroit heureux; par conféquent il vivroit bon, car où feroit pour lui l'avantage d'être méchant?

Si nous étions immortels, nous ferions des êtres trèsmiférables. Il est dur de mourir , sans doute ; mais il est doux d'espérer qu'on ne vivra pas toujours, & qu'une meilleure vie finira les peines de celle-ci. Si l'on nous offroit l'immortalité sur la terre, qui est-ce (\*) qui voudroit accepter ce trifle présent? Quelle ressource, quel espoir, quelle confolation nous refleroit-il contre les rigueurs du fort & contre les injuffices des hommes? L'ignorant qui ne prévoit rien, sent peu le prix de la vie & craint peu de la perdre : l'homme éclairé voit des biens d'un plus grand prix qu'il préfere à celui-là. Il n'y a que le demi-favoir & la fauffe facesse qui prolongeant nos vues infou'à la mort. & pas au-delà, en font pour nous le pire des maux. La néceffité de mourir n'est à l'homme sage qu'une raison pour supporter les peines de la vie. Si l'on n'étoit pas sûr de la perdre une fois, elle coûteroit trop à conferver.

Nos maux moraux sont tous dans l'opinion, hors un seul, qui est le crime, & celui-là dépend de nous : nos maux physiques se détruisent ou nous détruisent. Le tems

<sup>(2)</sup> Noct. Artic. L. IX. C. 8. des hommes qui réfichissent, & non (\*) On concoit que je parle ici pas de tous les hommes.

ou la mort font nos remedes: mais nous fouffrons d'autant plus que nous favons moins fouffrir, & nous nous donnons plus de tourment pour guérir nos maladies, que nous n'en aurions à les fupporter. Vis felon la nature, fois patient, & chaffe les Médecins : tu n'éviteras pas la mort, mais tu ne la fentiras qu'une fois, tandis qu'ils la portent chaque jour dans ton imagination troublée, & que leur art menfonger, au lieu de prolonger tes jours, t'en ôte la jouisfance. Je demanderai toujours quel vrai bien cet art a fait aux hommes? Quelques-uns de ceux qu'il guérit mourroient, il eft vrai; mais des millions qu'il tue refleroient en vie. Homme fensé, ne mets point à cette loterie où trop de chances font contre toi. Souffre, meurs ou guéris; mais sur-tout vis jusqu'à ta denniere heure.

Tout n'est que foile & contradiction dans les infitutions humaines. Nous nous inquiérons plus de notre vie , à mesure qu'elle perd de son prix. Les vieillards la regrettent plus que les jeunes gens ; ils ne veulent pas perdre les apprêts qu'ils ont faits pour en jouir ; à foixante ans il est bien cruel de mourir avant d'avoir commencé de vivre. On croit que l'homme a un vis amour pour sa conservation, de cala est vai ; mais on ne voit pas que cet amour , et que nous le sentons, est en grande partie l'ouvrage des hommes. Naturellement l'homme ne s'inquiete pour se conserver qu'autant que les moyens en son en ton pouvoir ; sitré que ces moyens hii échappent , il se tranquillise & meur sans se tourmenter inutilement. La première loi de la résignation ous vient de la nature. Les Sauvages, ainsi que les bétes,

se débattent fort peu contre la mort, & l'endurent presque sans se plaindre. Cette loi détruite, il s'en forme une aurre qui vient de la raison; mais peu savent l'en tirer, & cette résignation fastice n'est jamais aussi pleine & entiere que la premiere.

La prévoyance ! la prévoyance, qui nous porte fans cesse au-delà de nous & fouvent nous place où nous n'arriverons point : voilà la véritable fource de toutes nos miferes. Quelle manie à un être aussi passager que l'homme de regarder toujours au loin dans un avenir qui vient si rarement, & de négliger le présent dont il est sûr ! manie d'autant plus suneste qu'elle augmente incessamment avec l'âge. & que les vieillards, toujours défians, prévoyans, avares, aiment mieux fe refuser aujourd'hui le nécessaire, que d'en manquer dans cent ans. Ainfi nous tenons à tout, nous nous accrochons à tout ; les tems, les lieux, les hommes, les choses, tout ce qui est, tout ce qui sera, importe à chacun de nous: notre individu n'est plus que la moindre partie de nousmêmes. Chacun s'étend, pour ainsi dire, sur la terre entiere & devient fenfible fur toute cette grande furface. Eftil étonnant que nos maux fe-multiplient dans tous les points par où l'on peut nous blesser? Que de Princes se désolent pour la perte d'un pays qu'ils n'ont jamais vu? Que de marchands il fuffit de toucher aux Indes, pour les faire crier à Paris ?

Est-ce la nature qui porte ainfi les hommes si loin d'euxmêmes ? Est-ce elle qui veut que chacun apprenne son destin des autres, & quelquesois l'apprenne le dernier; en forre que tel est mort heureux ou misérable, sans en avoir jamais rien squ? Je vois un homme frais, gai, vigoureux, bien portant; sa présence inspire la joie; se yeux annoncent le contentement, le bien-étre; il porte avec lui l'image du bonheur. Vient une lettre de la posse; l'homme heureux la regarde; elle est à son adersse, il l'ouvre, il la lin. A l'instant son air change; il palir, il tornbe en défaillance. Revenu à lui, il pleure, il s'agrache les cheveux, il sair retentir l'air de ses cris, il semble attaqué d'affreuses convussions. Insensé, quel mai t'à donc suit ce papier? quel membre c'a-c-il ôct? quel crime c'a-c-il soit commettre ? ensin, qu'a-c-il changé dans toi-même pour te mettre dans l'étar où je te vois?

Que la lettre fe fitt égarde, qu'une main charitable l'eût jettée au feu, le fort de ce mortel heureux & malheureux à la fois, eût éré, ce me femble, un étrange probléme. Son melheur, direz-vous, étoit réel. Fort bien, mais il ne le fentoit pas : où étoit-il donc? Son bonheur étoit imaginaire : j'entends; la fanté, la gaieré, le bien-étre, le contentement d'esprit ne font plus que des visions. Nous n'exifons plus où nous fontmes, nous n'exifons qu'où nous ne fommes pas. Esf-ec la peine d'avoir une fi grande peur de la mort, pourvu que ce en quoi nous vivons reste.

O homme! refferre ron exiftence au-dedans de toi, & tu ne feras plus miferable. Refle à la place que la nature f'affigne dans la chaine des êtres, rien ne t'en pourra faire fortir : ne regimbe point contre la dure loi de la nécesfité, & n'épuise pas, à vouloir lui réssifter, des forces que le

Ciel ne t'a point données pour étendre ou prolonger ton existence, mais seulement pour la conserver, comme il lui plait, & autant qu'il lui plait. Ta liberté, ton pouvoir ne s'étendent qu'auffi loin que tes forces naturelles, & pas audelà: tout le reste n'est qu'esclavage, illusion, prestige. La domination même est servile, quand elle tient à l'opinion : car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Pour les conduire comme il te plait, il faut te conduire comme il leur plait. Ils n'ont qu'à changer de maniere de penfer, il faudra bien par force que tu changes de maniere d'agir. Ceux qui t'approchent n'ont qu'à favoir gouverner les opinions du peuple que tu crois gouverner ,\* ou des favoris qui te gouvernent, ou celles de ta famille, ou les tiennes propres; ces Visirs, ces Courtisans, ces Prêtres, ces Soldats, ces Valets, ces Caillettes, & jusqu'à des enfans, quand tu ferois un Thémistocle en génie (3), vont te mener comme un enfant toi-même au milieu de tes légions. Tu as beau faire; iamais ton autorité réelle n'ira plus loin que tes facultés réelles. Sitôt qu'il faut voir par les veux des autres, il faut vouloir par leurs volontés. Mes Peuples font mes fuiets, dis-tu fierement. Soit: mais toi, qu'es-tu? le fujet de tes Ministres : & tes Ministres à leur tour que sontils? les fujers de leurs Commis, de leurs Maîtreffes, les

quels petits conducteurs on trouveroit fouvent aux plus grands Empires, fi du Prince on descendoit par degrés jusqu'al la premiere main qui donne le branle en secret !

<sup>(3)</sup> Ce petit garçon que vous voyez là , difoit Thémiftocle à fes amis, est l'arbitre de la Grece; car il gouverne fa mere , fa mere me gouverne , je gouverne les Athéniens , & les Athéniens gouvernent les Grecs. Oh ;

Pai dit la raifon de cer érat de foibleffe. La nature y pourvoir par l'attrachement des peres & des meres : mais cer attrachement peut avoir fon excès, fon défaut, fes abus. Des parens qui vivent dans l'état civil y transportent leur enfant avant l'âge. En lui donnant plus de befoins qu'il n'en a, ils ne foulagent pas fa foibleffe, ils l'augmentent. Ils l'augmentent encore en exigeant de lui ce que la nature n'exigeoir pas; en foumettant à leurs volontés le peu de force qu'il a pour fervir les fiennes; en changeant de part ou d'autre en efclavage, la dépendance réciproque où le tient fa foibleffe. & où les tient leur attachement.

L'homme fage fair refter à fa place; mais l'enfant qui ne connoit pas la fienne ne fauroit s'y maintenir. Il a parmi nous mille liftues pour en fortir; c'eft à ceux qui le gouvernent à l'y retenir, & cette tâche n'est pas facile. Il ne doit être ni bête ni homme, mais enfant; il faut qu'il fente fa foibleste & non qu'il en fousifre; il faut qu'il dépende & non qu'il obésile; il faut qu'il demande & non qu'il commande. Il n'est foumis aux autres qu'à causé de se besoins, de parce qu'ils voyent mieux que lui ce qui lui est utile, ce qui peur contribuer ou nuire à sa conservation. Nul n'a droit, pas même le pere, de commander à l'ensant ce qui ne lui est bon à rien.

Avant que les préjugés & les inftitutions humaines aient altéré nos penchans naturels, le bonheur des enfans ainfi que des hommes confifte dans l'uage de leur liberté; mais cette liberté dans les premiers eft bornée par leur foibleffe. Quiconque fait ce qu'il veut eft heureux, s'il fe fuffit à lui-

Emile. Tome I.

même; c'est le cas de l'homme vivant dans l'état de nature, Quiconque fait ce qu'il veur n'est pas heureux, si sés besoins passent ses forces; c'est le cas de l'enfant dans le même état. Les ensans ne jouisient, même dans l'état de nature, que d'une liberte imparfaite, semblable à celle dont jouisient les hommes dans l'état civil. Chacun de nous ne pouvant plus se passer des autres redevient à cet égard foible se misérable. Nous étions faits pour être hommes; les loix se la fociété nous ont replongés dans l'enfance. Les Riches, les Grands, les Rois sont tous des ensans qui, voyant qu'on s'empresse à les Rois font tous des ensans qui, voyant qu'on s'empresse à l'ensance. Les Riches, les font tous des ensans qui, voyant qu'on s'empresse à l'ensance le cela même une vanité puérile, se sont tout fiers des soins qu'on ne leur rendroit pas s'ils étoient hommes-saits.

Ces confidérations font importantes , & fervent à réfoudre toutes les contradictions du fyftéme focial. Il y a deux fortes de dépendances. Celle des chofes qui eft de la nature; celle des hommes qui eft de la fociété. La dépendance des chofes n'ayant aucune moralité , ne nuit point à la liberté , & n'engendre point de vices : la dépendance des hommes étant défordonnée (4) les engendre tous , & c'eft par elle que le maître & l'éclave fe dépravent mutuellement. S'il y a quelque moyen de remédier à ce mal dans la fociété , c'eft de fubflituer la loi à l'homme , & d'armer les volontés générales d'une force réelle , fupérieure à l'action de toute volonté particuliere. Si les loix des nations pouvoient avoir comme celle de la nature une inflexibilité que jamais aucune

<sup>. (4)</sup> Dans mes principes du droit volonté particuliere ne peut être orpolitique il est démontré que nulle donnée dans le système social.

force humaine ne pût vaincre, la dépendance des hommes redeviendroit alors celle des chofes; on réuniroit dans la République tous les avantages de l'état naturel à ceux de l'état ciui; on joindroit à la liberté qui maintient l'homme exempt de vices, la moralité qui l'éleve à la vertu.

Maintenez l'enfant dans la feule dépendance des chofes : vous aurez fuivi l'ordre de la nature dans le progrès de fon éducation. N'offrez jamais à ses volontés indiscretes que des obstacles physiques ou des punitions qui naissent des actions mêmes, & qu'il se rappelle dans l'occasion : sans lui défendre de mal faire , il fuffit de l'en empêcher. L'expérience ou l'impuissance doivent seules lui tenir lieu de loi. N'accordez rien à ses desirs parce qu'il le demande , mais parce qu'il en a besoin. Qu'il ne sache ce que c'est qu'obéissance quand il agit, ni ce que c'est qu'empire quand on agit pour lui. Qu'il fente également sa liberté dans ses actions & dans les vôtres. Suppléez à la force qui lui manque, autant précifément qu'il en a besoin pour être libre & non pas impérieux; qu'en recevant vos fervices avec une forte d'humiliation, il aspire au moment où il pourra s'en passer, & où il aura l'honneur de se servir lui-même.

La nature a; pour fortifier le corps & le faire croître, des moyens qu'on ne doit jamais contrarier. Il ne faut point contraindre un enfant de refter quand il veut aller, ni d'aller quand il veut refter en place. Quand la volonté des enfans n'est point gâtée par notre saute, ils ne veu-lent rien inuitement. Il faut qu'ils futent, qu'ils courent, qu'ils crient quand ils en ont envie. Tous leurs mouvemens

font des befoins de leur conflitution qui cherche à fe fortifier: mais on doit se désire de ce qu'ils destrent sans le pouvoir faire, eux—mêmes, & que d'autres sont obligés de faire pour eux. Alors il faut distinguer avec soin le vrai besoin, le besoin naturel, du besoin de fantaisse qui commence à naître, ou de çelui qui ne vient que de la surabondance de vie dont l'ai parlé.

Pai déjà dir ce qu'il faut faire quand un enfant pleure pour avoir ceci ou cela. Pajouterai feulement que dès qu'il peut demander en parlant ce qu'il defire, & que pour l'obtenir plus vite ou pour vaincre un refus il appuie de pleurs fa demande, elle lui doit être irrévocablement refuße. Si le befoin l'a fait parler, vous devez le favoir & faire auffitôt ce qu'il demande : mais céder quelque chose à fes larmes, c'elf l'exciere à en verser, c'elf lui appendre à douter de vorre bonne volonté, & à croire que l'importunité peut plus sur vous que la bienveillance. S'il ne vous croit pos bon, bienvôt il sera méchant; s'il vous croit foible ; il s'en bienvôt opintre : il importe d'accorder toujours au premier figae ce qu'on ne veut pas refuser. Ne soyez point prodique en esfus, mais ne les révoquez jamais.

Gardez-vous fur-tout de donner à l'enfant de vaines formules de politeille qui lui furvent au befoin de paroles magiques, pour foumettre à fes volontés tout ce qui l'enroure, & obtenir à l'inflant ce qu'il lui plait. Dans l'éducation fuçonniere des riches, on ne manque jamais de les rendre poliment impérieux, en leur preferivant les termes dont ils doivent se servir pour que personne n'ose leur résilter: leurs enfans n'ont ni tons ni tours supplians, lis sont aussi arrogans, même plus, quand ils prient, que quand ils commandent, comme étant bien plus surs d'ètre obéis. On voit d'abord que s'il vous plait signisie dans leur bouche il me plait, & que je vous prie signisse je vous ordonne. Admirable politesse, qui n'aboutit pour eux qu'à changer, le sens des mots, & à ne pouvoir jamais parler autrement qu'avec empire! Quant à moi qui crains moins qu'Emile ne soit grossier qu'arrogant, j'aime beaucoup mieux qu'il diste en priant faites cela, qu'en commandant, je vous prie. Ce n'est pas le terme dont il se sert qui m'importe, mais bien l'acception qu'il y joint.

Il y a un excès de rigueur & un excès d'indulgence rous deux également à éviter. Si vous laiffez pàir les entans, vous expofez leur fanté, leur vie, vous les rendez actuellement miférables; fi vous leur épargnez avec trop de foin toute efpece de mal-étre, vous leur préparez de grandes miteres, vous les rendez délicats, fentibles, vous les fortez de leur état d'hormnes dans lequel ils rentreront un jour malgré vous. Pour ne les pas expofer à quelques maux de la nature, vous étes l'artifan de ceux qu'elle ne leur a pas donnés. Vous me direz que je tombe dans le cas de ces mauvais peres, autquels je reprochois de facrifier le bonheur des enfans, à la confidération d'un tems éloigné qui peut ne jamais étre.

Non pas : car la liberté que je donne à mon Eleve, le dédommage amplement des légeres incommodirés auxquelles je le laisse exposse. Je vois de penirs polissons jouer sur la neige, violets, transis, & pouvant à peine remuer les doigts. Il ne tient qu'à eux de s'aller chausser, ils n'en font rien; si on les y forçoir, ils sentiroient cent sois plus les rigueurs de la contrainte, qu'ils ne sentent celles du froid. De quoi donc vous plaignez -vous? Rendrai-je votre ensant misserable en ne l'exposant qu'aux incommodités qu'il veut bien souffirir? Je sais son bien dans le moment présent en le laissint libre, je fais son bien dans l'avenir en l'armant contre les maux qu'il doit supporter. S'il avoir le choix d'être mon Eleve ou le vôtre, pensezvous qu'il balancht un inflant?

Concevez-vous quelque vrai bonheur possible pour aucun tre hors de û constitution? & n'est-ce pas sortir l'homme de û constitution, que de vouloir l'exempter également de tous les maux de son espece? Oui, je le soutiens; pour testir les grands biens, il saut qu'il connoisse les petits maux; telle est sa nature. Si le physique va trop bien, le moral se corrompt. L'homme qui ne connostroit pas la douleur, ne connostroit ni l'attendrissement de l'humanité ni la douceur de la commissération; son cœur ne seroit ému de rien, il ne seroit pas sociable, il seroit un monstre parmi ses semblables.

Savez-vous quel est le plus sur moyen de rendre votre ensant missrable? C'est de l'accourumer à tour obtenir; car ses desirs croissant incessamment par la facilité de les satisfaire, tôt ou tard l'impussiance vous forcera malgré vous d'en venir au resus, & ce resus inaccourumé lui donnera plus de tourment que la privation même de ce qu'il desire. D'abord il voudra la canne que vous tenez; bientôt il voudra votre montre; ensuite il voudra l'oiseau qui vole; il voudra l'étoile qu'il voit briller; il voudra tout ce qu'il verra: à moins d'être Dieu comment le contenterez-vous?

C'est une disposition naturelle à l'homme de regarder comme sien tout ce qui est en son pouvoir. En ce sens le principe de Hobbes est vrai jusqu'à certain point; multipliez avec nos desirs les moyens de les fatisfaire, chacun se sen le maître de rout. L'ensant donc qui n'a qu'à vouloir pour botenir, se croit le propriétaire de l'Univers; il regarde tous les hommes comme ses esclaves: & quand enfin l'on est forcé de lui resure quelque choss; lui, croyant rout possible quand il commande, prend ce resus pour un acte de rebellion; toutes les raisons qu'on lui donne dans un âge incapable de raisonnement, ne sont à son gré que des prétexes; il voit par-tout de la mauvais volonté: le sentiment d'une injustice prétendue aignissant son naturel, il prend tout le monde en haime, & sans jamais savois gré de la complai-sance, il s'indigne de toute opposition.

Comment concevrois-je qu'un enfant ainfi dominé par la colere, & dévoré des passisons les plus iratcibles, puisse justife jamais terre heureux? Heureux, lui ! c'est un Despore; c'est à la fois le plus vil des esclaves & la plus misfrable des créatures. Pai vu des ensans élevés de cette maniere, qui vouloient qu'on renversat la maison d'un coup d'épaule; qu'on leur donnât le coq qu'ils voyoient sur un clocher; qu'on arrêtât un Régiment en marche pour entendre les tambours

plus long-tems, & qui perçoient l'air de leuts cris, fins vouloir écouter perfonne, auffi-tôt qu'on tardoir à leur obéir. Tout s'empreffoir vainement à leur complaire; leurs defirs s'irritant par la facilité d'obtenir, ils s'obfilinoient aux chofes impoffibles, & ne trouvoient par-tout que contradictions, qu'obflacles, que peines, que douleurs. Toujours grondans, toujours mutins, toujours furieux, ils paffoient les jours à crier, à fe plaindre: étoient-ce là des êtres bien fortunés 2 La foibleffe & la domination réunies n'engenderent que folie & mifere. De deux enfans gâtés, l'un bat la table, & l'autre fair fouetter la mer; ils auront bien à fouetter & à buttre avant de vivre contens.

Sì ces idées d'empire & de tyrannie les rendent miférables dès leur enfance, que fera-ce quand ils grandiront, & que leurs relations avec les autres hommes commenceront à s'étendre & fe maltiplier? Accountmés à voir tout fléchir devant eux, quelle fuprifie en entrant dans le monde de fentir que tout leur réfifle, & de fe trouver écrafés du poids de cet Univers qu'ils penfoient mouvoir à leur gré! Leurs airs infolens, leur puérile vanité ne leur attirent que mortification, dédains, railleries; ils boivent les affronts comme l'eau; de cruelles épreuves leur apprennent bientôt qu'ils ne connoiffent ni leur état ni leurs forces; ne pouvant tout, ils croient ne rien pouvoir : tant d'oblacles inaccourumés les rebutent, tant de mépris les aviliffent; ils deviennent làches, craintifs, rampans, & rerombent autant au-deffous d'eux-mémes qu'ils s'écoient élevés au-defins.

Revenons à la regle primitive. La nature a fait les enfans

pour être aimés & fecourus, mais les a-t-elle fairs pour étre obéis & craints? Leur a-t-elle donné un air impofant, un œil fiévere, une voix rude & menaçante pour fe faire redouter? Je comprends que le rugiflement d'un lion épouvante les animaux, & qu'ils tremblent en voyant fa terrible hure; mais fi jamais on vir un fpechacle indécent, odieux, rifible, c'est un corps de Magillrats, le Chef à la tête, en habit de cérémonie, prosternés devant un ensant au maillot, qu'ils haranguent en termes pompeux, & qui crie & bave pour toute réponse.

A confidérer l'enfance en elle-même, y a-t-il au monde un être plus foible, plus miférable, plus à la merci de rout ce qui l'environne, qui ait fi grand befoin de pitté, de foins, de protection qu'un enfant? Ne femble-t-il pas qu'il ne montre une figure fi douce & un air fi touchant qu'afin que tout ce qui l'approche s'intéreffe à fa foibleffe, & s'empreffe à le fecourir? Qu'y a-t-il donc de plus choquant, de plus contraire à l'ordre, que de voir un enfant impérieux & mutin commander à tout ce qui l'entoure, & prendre impudemment le ton de maître avec ceux qui n'ont qu'à l'abandonner pour le faire périr?

D'autre part, qui ne voic que la foiblesse du premier âge enchaîne les enfans de tant de manieres, qu'îl est barbare d'ajouter à cet affujettissement celui de nos caprices, en leur écant une liberté si bornée, de laquelle ils peuvent si peu busser, et dont il est si peu utile à eux & à nous qu'on les prive? S'il n'y a point d'objet si digne de risse qu'un ensant hautain, il n'y a point d'objet si digne de pitic qu'un ensant Emile. Tome I.

craintif. Puifqu'avec l'âge de raifon commence la fervitude civile, pourquoi la prévenir par la fervitude privée? Souffrons qu'un moment de la vie fôit exempt de ce joug que la nature ne nous a pas impofé, & laiffons à l'enfance l'exercice de la liberté naturella, qui l'éloigne, au moins pour un tems, des vices que l'on contraête dans l'efclavage. Que ces inflituteurs féveres, que ces peres affervis à leurs enfans, viennent donc les uns & les autres avec leurs frivoles objections, & qu'avant de vanter leurs méthodes, ils apprennent une fois celle de la nature.

Je reviens à la pratique. Fai déjà dit que votre enfant ne doit rien obtenir parce qu'il le demande, mais parce qu'il le demande, mais parce qu'il le en a befoit (5), ni rien faire par obéiffance, mais feulement par nécessité; ainsi les mots d'obéir & de commander feront proferits de son Didionnaire, encore plus ceux de devoir & d'obligation; mais ceux de force, de nécessité, d'impussifance & de contrainte y doivent tenir une grande place. Avant l'âge de raison l'on ne sauroit avoir aucune idée des êtres moraux ni des relations sociales; il saut donc éviter autant qu'il se peut d'employer des mots qui les expriment, de peur que l'enfant n'attache d'abord à ces mots de fausses.

(5) On doit fentir que comme la peine est fouvent une nécessité, le plaisir est quelquesois un befoin. Il n'y a donc qu'un seul desir des enfans auquel on ne doive jamais complaire; c'est celui de se faire obéir. D'où il suit, que dans tout ce qu'ils denna dent, c'est sur-cout au motif qui les porte à le demander qu'il faut faire attention. Accordez-leur, tant qu'il eft possible, tout ce qui peut leur faire un plaifir réel: réfuéz-leur toujours ce qu'ils ne demandent que par fantaise, ou pour faire un acte d'autorité. idées qu'on ne faura point, ou qu'on ne pourra plus détruire, La première fauffe idée qui entre dans sa tête est en lui le germe de l'erreur & du vice; c'est à ce premièr pas qu'il faut sur-tout saire attention. Faires que tant qu'il n'est frappé que des choses sensibles, toutes ses idées s'arrêtent aux senfations; faites que de toutes parts il n'apperçoive autour de lui que le monde physique: sans quoi soyes sur qu'il ne vous écoutera point du tout, ou qu'il se fera du monde moral, dont vous lui parlez, des notions santastiques que vous n'esserce de la vie.

Raisonner avec les enfans étoit la grande maxime de Locke; c'est la plus en vogue aujourd'hui : fon succès ne me paroit pourtant pas fort propre à la mettre en crédit : & pour moi ie ne vois rien de plus fot que ces enfans avec qui l'on a tant raisonné. De toutes les facultés de l'homme. la raifon, qui n'est, pour ainsi dire, qu'un composé de toutes les autres, est celle qui se développe le plus difficilement & le plus tard : & c'est de celle - là qu'on veut se fervir pour développer les premieres! Le chef-d'œuvre d'une bonne éducation est de faire un homme raisonnable : & l'on prétend élever un enfant par la raison! C'est commencer par la fin, c'est vouloir faire l'instrument de l'ouvrage. Si les enfans entendoient raifon, ils n'auroient pas besoin d'être élevés; mais en leur parlant dès leur bas âge une langue qu'ils n'entendent point, on les accoutume à se payer de mots, à contrôler tout ce qu'on leur dit, à se croire aussi fages que leurs maîtres, à devenir disputeurs & mutins; & tout ce qu'on pense obtenir d'eux par des motifs raisonnables, on ne l'obtient jamais que par ceux de convoitife ou de crainte ou de vanité, qu'on est toujours forcé d'y joindre.

Voici la formule à laquelle peuvent se réduire à peu près toutes les leçons de morale qu'on fait & qu'on peut faire aux enfans.

Le Maître.

Il ne faut pas faire cela.

L'Enfant.

Et pourquoi ne faut-il pas faire cela?

Le Maître.

Parce que c'est mal fait.

L'Enfant.

Mal fait! Qu'est - ce qui est mal fait?

Le Maître.

Ce qu'on vous défend.

L'Enfant.

Quel mal y a-t-il à faire ce qu'on me défend ?

Le Maître.

On vous punit pour avoir désobéi.

L'Enfant.

Je ferai en sorte qu'on n'en sache rien.

Le Maître.

On yous épiera.

L'Enfant.

Je me cacherai.

Le Maître.

On vous questionnera,

L'Enfant.

Je mentirai.

Le Maître.

Il ne faut pas mentir.

L'Enfant.

Pourquoi ne faut - il pas mentir?

Le Maître.

Parce que c'est mal fait, &c.

Voilà le cercle inévitable. Sortez-en; l'enfant ne vous entend plus. Ne sont-ce pas là des instructions fort utiles? le sérois bien curieux de savoir ce qu'on pourroit mettre à la place de ce dialogue? Locke lui-même y eût, à coup sûr, ¿ té fort embarrassé. Connoître le bien & le mai, sentre la raison des devoirs de l'homme, n'est pas l'affaire d'un ensant.

La nature veut que les enfans soient enfans avant que

d'être hommes. Si nous voulons pervertir cet ordre, nous produirons des fruits précoces qui n'auront ni maturién ni faveur, & ne tarderont pas à se corrompre: nous aurons de jeunes docteurs & de vieux enfans. L'enfance a des manieres de voir, de penser, de sentir, qui lui sont propres; rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres; & j'aimerois autant exiger qu'un enfant eût cinq pieds de haur, que du jugement, à dix ans. En effet, à quoi lui serviroit la raison à cet âge? Elle est le frein de la force, & l'ensan n'a pas besoin de ce frein.

En esfayant de persuader à vos Eleves le devoir de l'obéiffance, vous joignez à cette prétendue persuasion la force & les menaces, ou, qui pis est, la flatterie & les promesses. Ainsi donc, amorcés par l'intérêt, ou contraints par la force, ils font semblant d'être convaincus par la raifon. Ils voyent très-bien que l'obéiffance leur est avantageuse & la rebellion nuisible, aussi-tôt que vous vous appercevez de l'une ou de l'autre. Mais comme vous n'exigez rien d'eux qui ne leur foit défagréable . & qu'il est toujours pénible de faire les volontés d'autrui, ils fe cachent pour faire les leurs, perfuadés qu'ils font bien si l'on ignore leur désobéissance, mais prêts à convenir qu'ils font mal, s'ils font découverts, de crainte d'un plus grand mal. La raifon du devoir n'étant pas de leur âge, il n'y a homme au monde qui vînt à bout de la leur rendre vraiment fensible : mais la crainte du châtiment , l'espoir du pardon, l'importunité, l'embarras de répondre, leur arrachent tous les aveux qu'on exige, & l'on croit les avoir

convaincus, quand on ne les a qu'ennuyés ou intimidés.

Ou'arrive - t - il de - là? Premierement, qu'en leur impofant un devoir qu'ils ne fentent pas, vous les indisposez contre votre tyrannie, & les détournez de vous aimer ; que vous leur apprenez à devenir dissimulés, faux, menteurs, pour extorquer des récompenses ou se dérober aux châtimens ; qu'enfin , les accoutumant à couvrir toujours d'un motif apparent un motif fecret , vous leur donnez vous-même le moven de vous abuser sans cesse, de vous ôter la connoisfance de leur vrai càractere, & de payer vous & les autres de vaines paroles dans l'occasion. Les loix , direz - vous , quoiqu'obligatoires pour la conscience, usent de même de contrainte avec les hommes faits : J'en conviens. Mais que font ces hommes, finon des enfans gâtés par l'éducation? Voilà précifément ce qu'il faut prévenir. Employez la force avec les enfans. & la raifon avec les hommes : tel est l'ordre naturel : le sage n'a pas besoin de loix.

Traitez votre Eleve felon son âge. Mettez - le d'abord à sa place, & tenez l'y si bien, qu'il ne tente plus d'en sortir. Alors, avant de savoir ce que c'est que sagesse, il en pratiquera la plus importante leçon. Ne lui commandez jamais rien, quoi que ce soit au monde, absolument rien, Ne lui laissez pas même imaginer que vous prétendiez avoir aucune autorité sur lui, Qu'il sche seulement qu'il est soit le se que vous êtes fort, que par son état & le vôtre il est nécessairement à votre merci; qu'il se fache, qu'il l'apprenne, qu'il se sente: qu'il se sonne heure sur si re se alciere le dur joug que la nature impost à l'homme, le

pefant joug de la néceffité , fous lequel il faut que tout étre fini ploye: qu'il voye cette néceffité dans les chofes, jamais dans le caprice (6 ) des hommes; que le freia qu' le retient foit la force non l'autorité. Ce dont il doit s'abfenir , ne le lui défendez pas , empéchez - le de le faire , fans explications, fans raifonnemens : ce que vous lui accordez , accordez - le à fon premier mor , fans follicitations, fans prières , fur - tour fans condition. Accordez avec plaifir , ne refufez qu'avec répugnance ; mais que tous vos refus foient irrévocables , qu'aucune importunité ne vous ébranle , que le non prononcé foit un mur d'airain , contre lequel l'enfant n'aura pas épuifé cinq ou fix fois fes forces , qu'il ne tentera plus de le renverfer.

C'ett ainfi que vous le rendrez patient, égal, réfigné, patifible, même quand il n'aura pas ce qu'il a voului; car il ett dans la nature de l'homme d'endurer patiemment la nécesfité des chofes, mais non la mauvaité volonté d'autrui. Ce mot , il n'y en a plus, est une réponse contre laquelle jamais enfant ne s'est mutiné, à moins qu'il ne crût que c'étoit un mensonge. Au retle, il n'y a point ici de milieu; il faut n'en rien exiger du tout, ou le plier d'abord à la plus parfaite obétifance. La pire éducation est de laisfer flottant entre ses volontés & les vôtres, & de disputer sans cesse entre vous & bui à qui des deux sera le maître; j'ainmerois cent fois mieux qu'il le stût roujours.

(6) On doit être für que l'enfant traitera de caprice toute volonté contraire à la fienne, & dont il ne ce qui choque fes fantailies. Il eft bien étrange que depuis qu'on fe méle d'élever des enfans on n'ait imaginé d'autre inflrument pour les conduire que l'émulation , la jaloulie , l'envie , la vanié , l'avdité , la vile crainte , toutes les paffions les plus dangereufes , les plus promptes à fermenter , & les plus propres à corromper l'ame , même avant que le corps foit formé. A chaque inflruction précoce qu'on veut faire entrer dans leur tête , on plante un vice au fond de leur cœur ; d'infénfés inflitureurs penfênt faire des merveilles en les rendant méchans pour leur apprendre ce que c'eft que bonté ; & puis ils nous difent gravement , tel eft l'homme. Oui , tel eft l'homme que vous avez fait.

On a esayé tous les instrumens, hors un : le seul préciiément qui peut réufiir; la liberté bien réglée. Il ne faut point se méler d'élever un ensant quand on ne sait pas le conduire où l'on veut par les seules loix du possible & de l'impossible. La sphere de l'un & de l'autre lui étant également inconnue, on l'étend, on la resserre autour de lui comme on veut. On l'enchaîne, on le pousse, on le retient avec le seul lien de la nécessiré, sans qu'il en murmure: on le rend souple de docile par la seule force des choses, sans qu'aucun vice ait l'occasion de germer en lui : cur jamais les passions ne s'animent, tant qu'elles sont de nul effet.

Ne donnez à votre Eleve aucune espece de leçon verbale ; il n'en doir recevoir que de l'expérience ; ne lui infligez aucune espece de châtiment , car il ne fait ce que c'est qu'être en faute ; ne lui faites jamais demander pardon , car il ne Emile. Tome L fauroit vous offenser. Dépourvu de toute moralité dans ses actions, il ne peut rien faire qui soit moralement mal, & qui mérite ni châtiment ni réprimande.

Je vois déjà le leckeur effrayé juger de cet enfant par les nôtres : il fe trompe. La gêne perpétuelle où vous tenez vos Eleves irrite leur vivacité; plus ils font contraints fous vos yeux, plus ils font turbulens au moment qu'îls s'échappent; il faut bien qu'îls fe dédommagent, quand ils peuvent, de la dure contrainte où vous les tenez. Deux écoliers de la ville feront plus de dégât dans un pays que la jeuneffe de tout un village. Enfermez un petit Monfieur & un petit payfan dans une chambre je premier aura tout renverfé, tout brifé, avant que le fecond foit forti de fa place. Pourquoi cela? Ît ce n'eft que l'un fe hâte d'abufer d'un moment de licence, tandis que l'autre, toujours für de fa liberté, ne fe preffe jamais d'en ufer. Et cependant les enfans des villageois fouvent flattés ou contrariés font encore bien loin de l'état où je veux qu'on les tienne.

Posons pour maxime incontestable que les premiers mouvemens de la nature sont toujours droits: il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain. Il ne s'y trouve pas un seul vice dont on ne puisse dire comment & par où il y est entré. La seule passion naturelle à l'homme, est l'amour de soi-même, ou l'amour-propre pris dans un sens étendu. Cet amour-propre en soi ou relativement à nous est bon & utile, & comme il n'a point de rapport nécessaire à autrui, il est à cet égard naturellement indisférent; il ne devient bon ou mauvais que par l'application qu'on en fait & les relations qu'on lui donne. Jusqu'à ce que le guide de l'amour - propre, qui eft la raison, puisse naitre, il importe donc qu'un ensant ne fasse rien parce qu'il est vu ou entendu, rien en un mot par rapport aux autres, mais seulement ce que la nature lui demande, & alors il ne fera rien que de bien.

Je n'entends pas qu'il ne fera jamais de dégât, qu'il ne fe bleffera point, qu'il ne brifera pas peut-érre un meuble de prix s'il le trouve à fa portée. Il pourroit faire beaucoup de mal sans mal faire, parce que la mauvaise action dépend de l'intention de nuire, de qu'il n'aura jamais cetre intention. S'il l'avoit une seule fois tout seroit déjà perdu; il feroit méchant pressue sans ressources.

i Telle chofe est mal aux yeux de l'avarice, qui ne l'est pas aux yeux de la raison. En laissant les enfans en pleine liberté d'exercer leur étourderie, il convient d'écarter d'eux tout ce qui pourroit la rendre coûteuse, & de ne laisser à leur portée rien de fragile & de précieux. Que leur appartement soit garni de meubles grossers & solides : point de miroirs, point de porcelaines, point d'objets de luxe. Quant à mon Emile que j'éleve à la campagne, sa chambre n'aura rien qui la distingue de celle d'un paysan. A quoi bon la parer avec tant de soin, puisqu'il y doit rester si peu? Mais je me trompe; il la parera lui-méme, & nous verrons bientôt de quoi.

Que si malgré vos précautions l'enfant vient à faire quelque désordre, à casser quelque piece utile, ne le punissez point de votre négligence, ne le grondez point; qu'il n'entende pas un feul mot de reproche, ne lui laissez pas même entrevoir qu'il vous ait donné du chagrin, agissez exactement comme si le meuble se sur casse de lui-même; ensin croyez avoir beaucoup suit si vous pouvez ne rien dire.

Oferai-ic expofer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile regle de toute l'éducation? ce n'est pas de gagner du tems, c'est d'en perdre, Lecteurs vulgaires, pardonnez-moi mes paradoxes : il en faut faire quand on réfléchit; & quoi que vous puiffiez dire, j'aime mieux être homme à paradoxes qu'homme à préjugés. Le plus dangereux intervalle de la vie humaine, est celui de la naissance à l'âge de douze ans. C'est le tems où germent les erreurs & les vices, fans qu'on ait encore aucun instrument pour les détruire; & quand l'instrument vient, les racines sont si profondes, qu'il n'est plus tems de les arracher. Si les enfans sautoient tout d'un coup de la mamelle à l'âge de raifon. l'éducation qu'on leur donne pourroit leur convenir; mais felon le progrès naturel, il leur en faut une toute contraire. Il faudroit qu'ils ne fissent rien de leur ame jusqu'à ce qu'elle eût toutes ses facultés; car il est impossible qu'elle apperçoive le flambeau que vous lui présentez tandis qu'elle est aveugle, & qu'elle suive dans l'immense plaine des idées une route que la raison trace encore si légerement pour les meilleurs veux.

La premiere éducation doit donc être purement négative. Elle consiste, non point à enseigner la vertu ni la vérité; mais à garantir le cœur du vice & l'espirt de l'erreur. Si vous pouviez ne rien faire & ne rien laisser faire: si vous pouviez ne rien faire & ne rien laisser faire: si vous pouviez amener vorre Eleve ſain & robufte à l'âge de douze ans, ſans qu'il ſçût diftinguer ſa main droite de ſa main gauche, dès vos premieres leçons, les yeux de ſon entendement s'ouvriroient à la raifon; ſans préjugé, ſans habitude, il n'auvoir tien en lui qui pût contrarier l'effet de vos ſons. Bientôt il deviendroit entre vos mains le plus ſage des hommes, & en commençant par ne rien ſaire, vous auriez ſait un prodice d'éducation

Prenez le contre-pied de l'usage; & vous ferez presque toujours bien. Comme on ne veut pas faire d'un enfant un enfant, mais un Docteur, les peres & les maîtres n'ont jamais affez-tôt tancé, corrigé, réprimandé, flatté, menacé, promis, inftruit, parlé raifon. Faites mieux, fovez raifonnable, & ne raifonnez point avec votre Eleve, fur-tout pour lui faire approuver ce qui lui déplait; car amener ainsi toujours la raifon dans les chofes défagréables, ce n'est que la lui rendre ennuyeuse. & la décréditer de bonne heure dans un esprit qui n'est pas encore en état de l'entendre. Exercez fon corps, fes organes, fes fens, fes forces, mais tenez fon ame oifive auffi long-tems qu'il fe pourra. Redoutez tous les fentimens antérieurs au jugement qui les apprécie, Retenez, arrêtez les impressions étrangeres : & pour empécher le mal de naître, ne vous pressez point de faire le bien; car il n'est jamais tel, que quand la raison l'éclaire, Regardez tous les délais comme des avantages; c'est gagner beaucoup que d'avancer vers le terme fans rien perdre ; laiffez meurir l'enfance dans les enfans. Enfin quelque lecon leur devient-elle nécessaire ? gardez-vous de la donner

aujourd'hui, si vous pouvez dissérer jusqu'à d main sans danger.

Une autre confidération qui confirme l'utilité de cette méthode, est celle du génie particulier de l'enfant, qu'il faur bien connoître pour favoir quel régime moral lui convient. Chaque esprit a sa forme propre, selon laquelle il a besoin d'être gouverné; & il importe au succès des soins qu'on prend, qu'il foit gouverné par cette forme & non par une autre. Homme prudent, épiez long-tems la nature, observez bien votre Eleve avant de lui dire le premier mot; laissez d'abord le germe de son caractere en pleine liberté de se montrer, ne le contraignez en quoi que ce puisse être, afin de le mieux voir tout entier. Pensez-vous que ce tems de liberté foit perdu pour lui? tout au contraire, il fera le mieux employé; car c'est ainsi que vous apprendrez à ne pas perdre un feul moment dans un tems plus précieux : au lieu que fi vous commencez d'agir avant de favoir ce qu'il faut faire, vous agirez au hazard; sujet à vous tromper, il faudra revenir sur vos pas; vous serez plus éloigné du but que si vous eussiez été moins pressé de l'atteindre. Ne faites donc pas comme l'avare qui perd beaucoup pour ne vouloir rien perdre. Sacrifiez dans le premier âge un tems que vous regagnerez avec usure dans un âge plus avancé. Le sage Médecin ne donne pas étourdiment des ordonnances à la premiere vue, mais il étudie premierement le tempérament du malade avant de lui rien prescrire : il commence tard à le traiter, mais il le guérit; tandis que le Médecin trop presfé le tue.

Mais où placerons-nous cet enfant pour l'élever comme un être infenfible, comme un automate? Le tiendrons-nous dans le globe de la Lune, dans une Ifle déférre? L'écar-terons-nous de tous les humains? N'aura-t-il pas continuellement, dans le monde, le fpedacle & l'exemple des paffions d'aurui? Ne verra-t-il jamais d'autres enfans de fon âge? Ne verra-t-il pas fes parens, fes voifins, fa nourrice, fa gouvernante, fon laquais, fon gouverneur même, qui après tout ne fera pas un Ange?

Cette objection eft forte & folide. Mais vous ai-je dit que ce für une entreprife aifée qu'une éducation naturelle? O hommes, eft-ce ma faure fi vous avez rendu difficile tout ce qui eft bien? Je fens ces difficultés, j'en conviens: peut-tere font-elles infurmontables. Mais toujours eft-il für qu'en s'appliquant à les prévenir, on les prévient jusqu'à certain point. Je montre le but qu'il faut qu'on se propose ; je ne dis pas qu'on y puisfe arriver; mais je dis que celui qui en approchera davantage aura le mieux récult.

Souvenez-vous qu'avant d'ofer entreprendre de former un homme, il faut s'être fait homme foi-même; il faut trouver en foi l'exemple qu'il fe doit propofer. Tandis que l'enfant est encore sans connoissance, on a le tems de préparer tout ce qui l'approche, à ne frapper ses premiers regards que des objets qu'il lui convient de voir. Rendez-vous respectable à tout le monde; commencez par vous faire aimer, afin que chacun cherche à vous complaire. Vous ne rerez point maître de l'enfant, si vous ne l'êtes de tout ce qui l'entoure, & cette aurorité ne sera jamais suffisiane, si

elle n'est fondée sur l'estime de la vertu. Il ne s'agit point d'épuiser sa bourse & de verser l'argent à pleines mains; je n'ai jamais vu que l'argent fit aimer personne. Il ne faut point être avare & dur, ni plaindre la misere qu'on peut foulager; mais yous aurez beau ouvrir vos coffres, fi yous n'ouvrez auffi votre cœur, celui des autres vous restera toujours fermé. C'est votre tems, ce sont vos soins, vos affections, c'est vous-même qu'il faut donner; car quoi que vous puissiez faire, on sent toujours que votre argent n'est point vous. Il y a des témoignages d'intérêt & de bienveillance qui font plus d'effet . & font réellement plus utiles que tous les dons : combien de malheureux, de malades ont plus besoin de consolations que d'aumônes! combien d'opprimés à qui la protection sert plus que l'argent! Raccommodez les gens qui se brouillent, prévenez les procès, portez les enfans au devoir, les peres à l'indulgence, favorifez d'heureux mariages, empêchez les vexations, employez, prodiguez le crédit des parens de votre Eleve en faveur du foible à qui on refuse justice. & que le puissant accable. Déclarez-vous hautement le protecteur des malheureux. Soyez juste, humain, bienfaisant. Ne faites pas seulement l'aumône, faites la charité; les œuvres de miféricorde foulagent plus de maux que l'argent : aimez les autres, & ils vous aimeront; fervez-les, & ils vous ferviront; foyez leur frere, & ils feront vos enfans.

C'est encore ici une des raisons pourquoi je veux élever Emile à la campagne, loin de la canaille des valets, les derniers des hommes après leurs maîtres; loin des noires mœurs mœurs des villes que le vernis dont on les couvre rend féduifintes & contagieufes pour les enfans; au lieu que les vices des payfans , fans apprêt & dans toute leur groffiereté, font plus propres à rebuter qu'à féduire, quand on n'a nul intérêt à les imiter.

Au village un Gouverneur fera beaucoup plus mairre des objets qu'il voudra préfenter à l'enfant; fa réputation, ses discours, son exemple, auront une autorité qu'ils ne suuroient avoir à la ville : étant utile à tout le monde, chacun s'empresser de l'obliger, d'être estimé de lui, de se montrer au disciple tel que le maître voudroit qu'on sût en effet; & si l'on ne se corrige pas du vice, on s'abltiendra du seanale: c'est tout ce dont nous avons bestoin pour notre obiet.

Cessez de vous èn prendre aux autres de vos propres sautes: le mal que les enfans voyent les corrompt moins que
celui que vous leur apprenez. Toujours fermoneurs, toujours
moralistes, toujours pédans, pour une idée que vous leur
donnes la croyant bonne, vous leur en donnez à la fois
vingt autres qui ne valent rien; plein de ce qui se passe aux
votre tête, vous ne voyez pas l'esset que vous produitez dans
la leur. Parmi ce long flux de paroles dont vous les excedes
incessamment, pensez - vous qu'il n'y en ait pas une qu'ils
faississent à faux ? Pensez - vous qu'ils ne commentent pas à
leur maniere vos explications diffuses, & qu'ils n'y trouvent pas de quoi se faire un système à leur portée qu'ils sauront vous opposér dans l'occassion?

Ecoutez un petit bon-homme qu'on vient d'endoctriner; laissez - le jaser, questionner, extravaguer à son aise, & Emile. Tome I. vous allee être surpris du tour étrange qu'ont pris vos raisonnemens dans son esprit : il consond tout , il reuverse tout , il vous impariente , il vous désole quelquefois par des objections imprévues. Il vous réduit à vous taire , ou à le faire taire : & que peut-il penser de ce silence de la part d'un homme qui aime tant à parler ? Si jamais il remporte cet avantage , & qu'il s'en apperçoive , adieu l'éducation ; tout els sini dès ce moment , il ne cherche plus à s'instruire , il cherche à vous résure.

Maitres zelés, foyez fimples, diferets, retenus; ne vous. hatez jamais d'agir que pour empécher d'agir les autres; je le répéterai fins celle, remoyez, s'îl fe peut, une bonne inftruction, de peur d'en donnér une mauvaife. Sur cette terre dont la nature eût fait le premier paradis de l'homme, craignez d'exercer l'emploi du tentateur en voulant donner à l'innocence la connoiffance du bien & du mal: ne pouvant empécher que l'enfant ne s'infuruife au-dehors par des exemples, bornez toute votre vigilance à imprimer ces exemples dans fon efpiri fous l'image qui bii convient.

Les paffions impérueuses produiént un grand effet fur l'enfant qui en eft témoin, parce qu'elles ont des fignes trèsfenfibles qui le frappent & le forcent d'y faire attention. La colere fur-tout est fi bruyante dans ses emportemens, qu'il est impossible de ne pas s'en appercevoir étant à portée. Il ne faut pas demander si c'est là pour un pédagogue l'occasion d'entamer un beau discours. En! point de beaux discours : rien du tout, pas un seul-moi. Laissez venir l'ensnat: étonné du spechacle, il ne manquera pas de vous questionner. La réponde est fimple; elle se tire des objets mêmes qui frappent se sens. Il voit un visige enslammé, des yeux étincelans, un gelle menaçant, il entend des cris; tous signes que le corps n'est pas dans son assierte. Dites-lui posément, sans assiedation, sans mystere; ce pauvre homme est malade, il est dans un accès de sievre. Vous pouvez de-là tirer occasion de lui donner, mais en peu de mots; une idée des maladies & de leurs essets car cela aussi est de la nature, & c'est un des liens de la nécessité auxquels il se doit sentir attivierti.

Se peut-il que sur cette idée, qui n'est pas fausse, il ne contracte pas de bonne heure une certaine répugnance à se livrer aux excès des passions ; qu'il regardera comme des maladies; & croyez-vous qu'une pareille notion donnée à propos ne produira pas un effet auffi falutaire que le plus ennuyeux fermon de morale ? Mais voyez dans l'avenir les conféquences de cette notion ! vous voilà autorifé , si jamais vous y êtes contraint , à traiter un enfant mutin comme un enfant malade; à l'enfermer dans sa chambre, dans son lit s'il le faut ; à le tenir au régime , à l'effrayer lui - même de ses vices naissans . à les lui rendre odieux & redoutables . fans que jamais il puisse regarder comme un châtiment la févérité dont vous ferez peut-être forcé d'user pour l'en guérir. Que s'il vous arrive à vous-même, dans quelque moment de vivacité, de fortir du fang-froid & de la modération dont vous devez faire votre étude, ne cherchez point à lui déguiser votre faute : mais dites-lui franchement avec un tendre reproche : mon ami , vous m'avez fair mal.

Au reste, il importe que toutes les naïvetés que peut produire dans un enfant la fimplicité des idées dont il est nourri. ne soient jamais relevées en sa présence, ni citées de mapiere qu'il puisse l'apprendre. Un éclat de rire indiscret peut gâter le travail de fix mois . & faire un tort irréparable pour toute la vie. Je ne puis affez redire que pour être le maître de l'enfant, il faut être son propre maître. Je me représente mon petit Emile, au fort d'une rixe entre deux voilines. s'avancant vers la plus furieuse, & lui disant d'un ton de commifération : Ma bonne , vous êtes malade , l'en suis bien faché. A coup fur cette faillie ne reftera pas fans effet fur les fpectareurs ni peut - être fur les actrices. Sans rire , fans le gronder , sans le louer , je l'emmene de gré ou de force avant qu'il puisse appercevoir cet effet, ou du moins avant qu'il y pense, & je me hâte de le distraire sur d'autres objets qui le lui fassent bien vîte oublier.

Mon dessein n'est point d'entrer dans tous ses détails, mais feulement d'exposer les maximes générales, & de donner des exemples dans les occasions difficiles. Je tiens pour impossible qu'au sein de la société, J'on puisse amener un enfant à l'àge de douze ans , sais lui donner quelque idée des rapports d'homme à homme, & de la moralité des actions humaines. Il suffit qu'on s'applique à lui rendre ces notions humaines. Il suffit qu'on s'applique à lui rendre ces notions humaines. Il suffit qu'on s'applique à lui rendre ces notions humaines. Il suffit qu'on s'applique à lui rendre ces notions humaines. Il suffit pourra, & que quand elles deviendront inévitables on les borne à l'utilité présente, seulement pour qu'il ne se croie pas le maître de tout, & qu'il ne suffit pas du mrd à autrui sans sérupule & sans le favoir.

Il y a des caracteres doux & tranquilles qu'on peut mentre

loin fans danger dans leur premiere innocence; mais il y a auffi des naturels violens dont la férocité fe développe de bonne heure, & qu'il faut fe hâter de faire hommes pour n'être pas obligé de les enchaîner.

Nos premiers devoirs sont envers nous; nos sentimens primitifs se concentrent en nous-mêmes; tous nos mouvemens naturels se rapportent d'abord à notre confervation & à notre bien - être. Ainsi le premier sentiment de la justice ne nous vient pas de celle que nous devons , mais de celle qui nous est due, & c'est encore un des contre-sens des éducations communes, que parlant d'abord aux enfans de leurs devoirs » jamais de leurs droits , on commence par leur dire le contraire de ce qu'il sur, ce qu'ils ne sauroient entendre, & ce qu'il ne peut les intérester.

Si j'avois donc à conduire un de ceux que je viens de supposer, je me dirois; un ensant ne s'attaque pas aux personnes (7), mais aux chose; & bientôt il apprend par l'expérience à respecter quiconque le passe en âge & en force, mais les choses ne se désendent pas elles-mêmes. La premiere idée qu'il faut lui donner est donc moins celle de la

(7) On me doit jamais fouffrie qu'un enfant le joue aux grandes perfonnes comme avec les igrandes, ni môme comme avec les égauxs'il ofoit frapper térieufement quelqu'un, fittece fon Laquais, fitt-ce le Bourreau, faites qu'on lui rende toujours les coups avec usure, de de manitere à lui ôter l'envie d'y revenir. J'ai vu d'imprusentes Gouvernantes animer la mutinerle d'ua enfant, l'exciter à battre, s'en laisse battre elles mêmes, & rire de ses foibles eoups, sans forger qu'ils étoient autant de meurres dans l'intention du petit furieux, & que celui qui veut battre étant jeune, voudra tuer étant grand. liberté, que de la propriété; & pour qu'il puisse avoir cette idée, il saut qu'il air quelque chose en propre. Lui citer se hardes, ses meubles, ses jouess, c'est ne lui rien dire, puisque bien qu'il dispote de ces choses, il ne sait ni pourquoi ni comment il les a. Lui dire qu'il les a parce qu'on les lui a données, c'est ne faire gueres mieux, car pour donner il faut avoir : voilà donc une propriété antérieure à la sienne, & c'est le principe de la propriété qu'on lui veut expliquer; sans compter que le don est une convention, & que l'ensance peut savoir encore ce que c'est que convention (3). Lecteurs, remarquez, je vous prie, dans cet exemple & dans cent mille autres, comment, sourrant dans la tête des ensans des mots qui n'ont aucun sens à leur portée, on croit pourtant les avoir fort bien instruits.

Il s'agit donc de remonter à l'origine de la propriété; car c'eft de - là que la premiere idée en doir naître. L'enfant , vivant à la campagne, aura pris quelque notion des travaux champêtres; il ne faut pour cela que des yeux , du loifir , & il aura l'un & l'autre. Il eft de rout âge , fur-tout du fien , de vouloir créer , imiter , produire , donner des fignes de puisflance & d'activité. Il n'aura pas vu deux fois labourer un jardin , femer , lever , croître des k'gumes , qu'il voudra jardiner à fon tour.

Par les principes ci-devant établis, je ne m'oppose point

(8) Voilà pourquoi la plupart des enfans veulent ravoir ce qu'ils ont donné, & pleurent quand on ne le leur veut pas rendre. Cela ne leur arrive plus quand ils ont bien conçu ce que c'est que don : seulement ils sont alors plus circonspects à donner. à fon envie; au contraire je la favorife, je parrage fon goût, je travaille avec lui, non pour fon plaifir, mais pour le mien; du moins il le croit ainfi: je deviens fon garçon jardinier; en attendant qu'il ait des bras je laboure pour lui la terre; il en prend poffeffion en y plantant une fêve, & fürement cette poffeffion el plus facrée & plus refjectable que celle que prenoit Nunès Balbao de l'Amérique méridionale au nom du Roi d'Efpagne, en plantant fon étendard fur les côtes de la mer du Sud.

On vient tous les jours arrofer les féves, on les voit lever dans des transports de joie. Paugmente cette joie en lui difant, cela vous appartient; & lui expliquant alors ce terme d'appartenir, je lui fais sentir qu'il a mis là son tems, son travail, à peine, a personne ensin; qu'il y a dans cette terre quelque chose de lui - même qu'il peut reclamer contre qui que ce soit, comme il pourroit retirer son bras de la main d'un autre homme qui voudroit le retenir malgré lui.

Un beau jour il arrive empressé & l'arrosoir à la main. O spectacle ! do douleversé, la place même ne se reconnoit plus. Ah! qu'est devenu mon travail, mon ouvrage, le doux fruit de mes soins & de mes sueurs? Qui m'a ravi mon bien? qui m'a pris mes séves? Ce jeune cœur se souleve; le premier sentiment de l'injustice y vient verser să trille amertume. Les larmes coulent en ruisseaux : l'enfant désolé remplic l'air de gémissemens & de cris. On prend part à sa peine, à son indignation; on cherche, on s'insforme, on fait des perquisitions. Ensin, l'on décou-

vre que le jardinier a fait le coup : on le fait venir. Mais nous voici bien loin de compte. Le jardinier apprenant de quoi l'on fe plaint, commence à fe plaindre plus haut que nous. Quoi, Meffieurs! c'est vous qui m'avez ainsi gâté mon ouvrage? l'avois semé là des melons de Malte dont la graine m'avoit été donnée comme un tréfor, & defeudes l'epférois vous régaler quand ils feroient mûrs: mais voilà que pour y planter vos misérables sèves, vous m'avez détruit mes melons déjà tout levés, & que je ne remplacerai jamais. Vous m'avez fait un tort irréparable, & vous vous étes privés vous-mêmes du platifr de manger des melons exquis.

### Jean - Jaques.

" Excufez - nous , mon pauvre Robert. Vous aviez mis " là votre travail , votre peine. Je vois bien que nous » avons eu tort de gâter votre ouvrage; mais nous vous " ferons venir d'autre graine de Malte , & nous ne tra-» vaillerons plus la terre avant de favoir fi quelqu'un n'y » a point mis la main avant nous.

### Robert.

"". Oh bien , Meffieurs! vous pouvez donc vous repofer;
"" car il n'y a plus gueres de terre en friche. Moi , je
"" travaille celle que mon pere a bonifiée; chacun en fait
"" autant de fon côté, & toutes les terres que vous voyez
"" font occupées depuis long - tems.

Emile.

### Emile.

"Monsieur Robert, il y a donc souvent de la graine de melon perdue?"

#### Robert. .

» Pardonnez - moi, mon jeune cadet; car il ne nous » vient pas fouvent de petits Meffieurs auffi étourdis que » vous. Perfonne ne touche au jardin de fon voisin; chacun » respecte le travail des autres, afin que le sien soit en » sureté.

## Emile.

» Mais moi, je n'ai point de jardin.

# Robert.

", Que m'importe? fi vous gâtez le mien, je ne vous ", y laisserai plus promener; car, voyez-vous, je ne veux ", pas perdre ma peine.

## Jean - Jaques.

» Ne pourroit-on pas propofer un arrangement au bon » Robert? Qu'il nous accorde, à mon petit ami & à » moi, un coin de fon jardin pour le cultiver, à condi-» tion qu'il aura la moitié du produit.

#### Robert.

" Je vous l'accorde fans condition. Mais fouvenez-vous " que j'irai labourer vos fèves, fi vous touchez à mes " melons.

Emile. Tome L

Dans cet essai de la maniere d'inculquer aux ensans les notions primitives, on voit comment l'idée de la propriété remonte naturellement au droit de premier occupant par le travail. Cela est clair, net, simple, & toujours à la portée de l'enfant. De là jusqu'au droit de propriété & aux échanges il n'y a plus qu'un pas, après lequei il faut s'arrêter tout court.

On voit encore qu'une explication que je renferme ici dans deux pages d'écriture fera peur-être l'affaire d'un an pour la pratique : car dans la carriere des idées morales on ne peut avancer trop lentement, ni trop bien s'affermir à chaque pas. Jeunes maitres, penfez, je vous prie, à cet exemple, & Gouvenez-vous qu'en toute chofe vos leçons doivent étre plus en actions qu'en difcours; car les enfans oublient aifément ce qu'ils ont dit & ce qu'on leur a dit, mais non pas ce qu'ils ont dit & ce qu'on leur a fiit.

De pareilles infructions se doivent donner, comme je l'ai dit, plutôt ou plus tard, selon que le naturel paisible ou turbulent de l'Eleve en accélere ou retarde le besoin; leur usage est d'une évidence qui faure aux yeux : mais pour ne rien omettre d'important dans les choses difficiles, donnons encore un exemple.

Votre enfant discole gâte tout ce qu'il touche : ne vous fâchez point; mettez hors de sa portée ce qu'il peut gâter. Il brise les meubles dont il se sert : ne vous hâtez point de lui en donner d'autres; laisse - lui sentir le préjudice de la privation. Il casse les fenêtres de sa chambre : laisse le ve frouller sur lui nuir & jour sans vous soucier des rhumes;

car il vaut mieux qu'il foit enrhumé que fou. Ne vous plaignez jamais des incommodités qu'il vous caufe, mais faites qu'il les fente le premier. A la fin vous faites raccommoder les vitres, toujours fans rien dire : il les caffe encore : changez alors de méthode; dites-lui féchement, mais fans colere; les fenêtres sont à moi, elles ont été mises là par mes foins, je veux les garantir, puis vous l'enfermerez à l'obscurité dans un lieu fans fenêtre. A ce procédé si nouveau il commence par crier, tempéter; personne ne l'écoute. Bientôt il se lasse & change de ton. Il se plaint, il gémit : un domestique se présente, le mutin le prie de le délivrer. Sans chercher de prétextes pour n'en rien faire , le domessique répond : j'ai aussi des vitres à conserver, & s'en va. Enfin après que l'enfant aura demeuré là plufieurs heures, affez long-tems pour s'y ennuyer & s'en fouvenir, quelqu'un lui fuggerera de vous propofer un accord au moyen duquel vous lui rendriez la liberté, & il ne cafferoit plus des vitres : il ne demandera pas mieux. Il vous fera prier de le venir voir. vous viendrez; il vous fera sa proposition, & vous l'accepterez à l'instant en lui disant : c'est très - bien pense, nous y gagnerons tous deux; que n'avezevous eu plutôt cette bonne idée? Et puis, sans lui demander ni protestation ni confirmation de sa promesse, vous l'embrasserez avec joie & l'emmenerez fur-le-champ dans fa chambre, regardant cet accord comme facré & inviolable autant que fi le ferment y avoit paffé. Quelle idée penfez-vous qu'il prendra, fur ce procédé, de la foi des engagemens & de leur utilité? Je suis trompé s'il y a fur la terre un feul enfant, non déjà gâté, à l'épreuve de cette conduite, & qui s'avise après cela de casser une senétre à dessein (9). Suivez la chaîne de tout cela. Le petit méchant ne songeoit gueres, en faisant un trou pour planter sa tève, qu'il se creusoit un cachot où sa kience ne tarderoit pas à le saire enfermer.

Nous voilà dans le monde moral; voilà la porte ouverte au vice. Avec les conventions & les devoirs naiffent la tromperie & le menfonge. Dès qu'on peut faire ce qu'on ne doit pas, on veut cacher ce qu'on n'a pas dù faire. Dès qu'un intérêt fait promettre, un intérêt plus grand peut faire violer la promeffe; il ne s'agit plus que de la violer impunément. La reflource est naturelle; on se cache & l'on ment. N'ayant pu prévenir le vice, nous voici déjà dans le cas de le punir : voilà les miseres de la vie humaine, qui commencent avec ses erreurs.

l'en ai dit affez pour faire entendre qu'il ne faut jamais

(9) Au réfle, quand ce devoir de tenir fes engagement ne feroit pas affemi dans l'épite de Lenfant par le polis de fon utilité, bienoit le feriment par le polis de fon utilité, bienoit le feriment incincier commençue à poindre, le lui impoferoit comme un principe inde qui n'étantel pour fe développer, que les consoillances aurquelles il s'applique. Ce premier trait n'ét point marqué par la main de bomme, mais gravé dans nos cours par l'Auteur de louir juille.

Ouz la Lui primitire des convenions (L'obligation qu'elle impulée)

tout est illusoire, & vain dans la focicié humaine; qui ne tient que par son prosts à fa pramese, n'est gueres plus lié que s'il n'est tien promis; ou tout au plus il en sera du pouvoir de la violer comme de la bisque de al pouvoir de la violer comme de comme de la bisque de al pourers, qui ne tas-dent à s'en prévaloir, que pour abundant la vien prévaloir, que pour abundant la vien prévaloir, que pour abundant la vien prevaloir, que pour abundant la vien prévaloir, que pour de la lus dernière importance de mirité de la dernière importance de mirité de la dernière importance de mirité que parofinant que resultant la contradiction avec luis même.

infliger aux enfans le châtiment comme châtiment, mais qu'il doit roujours leur arriver comme une fuire naturelle de leur mauvaite action. Ainfi vous ne déclamerez point contre le mensonge, vous ne les punirez point précisiment pour avoir menti; mais vous ferez que tous les mauvais esfets du mensonge, comme de n'être point cru quand on dit la vérité, d'être accuté du mal qu'on n'a point fait, quoiqu'on s'en désende, se rassemblent sur leur tête quand ils ont menti. Mais expliquons ce que c'est que mentir pour les ensans.

Il y a deux fortes de menfonges; celui de fait qui regarde le paffé, celui de droir qui regarde l'avenir. Le premier a lieu quand on nie d'avoir fait ce qu'on a fait, ou quand on afairme avoir fait ce qu'on n'a pas fait, & en général quand on parle Riemment contre la vérité des chofes. L'autre a lieu quand on promet ce qu'on n'a pas deffein de tenir, & en général quand on montre une intention contraire à celle qa'on a. Ces deux menfonges peuvent quelquefois fa raffembler dans le même (10); mais je les confidere ici par ce qu'ils ont de différent.

Celui qui fent le befoin qu'il a du fecours des autres, & qui ne cesse d'éprouver leur bienveillance, n'a nul intérêt de les tromper; au contraire, il a un intérêt fensible qu'ils voient les choses comme elles sont, de peur qu'ils ne se trompent à son préjudice. Il est donc clair que le mensonge

<sup>(10)</sup> Comme lorsqu'accuse d'une Il ment alors dans le fait & dans mauvaise action, le coupable s'en le droit.

desend en se disant honnéte homme.

de fair n'est pas naturel aux ensans; mais c'est la loi de l'obédisance qui produit la nécessité de mentir, parce que l'obédisance étant pénible, on s'en dispense en servet le plus qu'on peut, & que l'intérêt présent d'éviter le châtiment ou le reproche, l'emporte sur l'intérêt éloigné d'exposer la wérité. Dans l'éducation naturelle & libre, pourquoi donc vorre ensant vous mentiroit-il? Qu'a-t-îl à vous cacher? Vous ne le reprenez point, vous ne le punisse d'en, vous n'exigez rien de lui. Pourquoi ne vous diroit-il pas tout ce qu'il a fait, aussi naivement qu'à son petit camarade? Il ne peut voir à cet aveu plus de danger d'un côté que de l'autre.

Le mensonge de droit est moins naturel encore, puisque les promeffes de faire ou de s'abstenir sont des actes conventionnels, qui fortent de l'état de nature & dérogent à la liberté. Il y a plus; tous les engagemens des enfans font nuls par eux-mêmes, attendu que leur vue bornée ne pouvant s'étendre au - delà du présent, en s'engageant ils ne favent ce qu'ils font. A peine l'enfant peut-il mentir quand il s'engage; car ne fongeant qu'à fe tirer d'affaire dans le moment présent, tout moyen qui n'a pas un effet présent lui devient égal : en promettant pour un tems futur il ne promet rien, & fon imagination encore endormie ne fait point étendre fon être fur deux tems différens. S'il pouvoit éviter le fouet, ou obtenir un cornet de dragées en promettant de se jetter demain par la senêtre, il le promettroit à l'instant. Voilà pourquoi les loix n'ont aucun égard aux engagemens des enfans; & quand les peres & les maîtres plus

féveres exigent qu'ils les rempliffent, c'est seulement dans ce que l'enfant devroit faire, quand même il ne l'auroit pas promis.

L'enfant ne fachant ce qu'il fait quand il s'engage, ne peut donc mentir en s'engageant. Il n'en est pas de méme quand il manque à sa promesse, ce qui est encore une espece de mensonge rétroachti; car il se souvient très-bien d'avoir fait cette promesse; mais ce qu'il ne voit pas, c'est l'importance de la tenir. Hors d'état de lire dans l'avenir, il ne peut prévoir les conséquences des choses, & quand il viole se engagemens, il ne sait rien contre la raison de son âxe.

Il fuit de -là que les menfonges des enfâns font tous l'ouvrage des maitres, & que vouloir leur apprendre à dire la vérité, n'est autre chose que leur apprendre à mentir. Dans l'empressement qu'on a de les régler, de les gouverner, de les instruire, on ne se trouve jamais affez d'instrumens pour en venir à bout. On veut se donner de nouvelles prises dans leur espair par des maximes sans sondement, par des préceptes sans raison, & l'on aime mieux qu'ils sachent leurs leçons & qu'ils mentent, que s'ils demeuroient ignorans & vrais.

Pour nous qui ne donnons à nos Eleves que des leçons de pratique, & qui aimons mieux qu'ils foient bons que favans, nous n'exigeons point d'eux la vérié, de peur qu'ils ne la déguifent, & nous ne leur faitions rien promettre qu'ils foient tentés de ne pas tenir. S'il s'elf fait en mon abfence quelque mal, dont j'ignore l'auteur, je me garderai d'accuér

Emile, & de lui dire : eft-ce vous (11)? Car en cela que ferois-ie autre chofe finon lui apprendre à le nier? Que si fon naturel difficile me force à faire avec lui quelque convention, je prendrai fi bien mes mesures que la proposition en vienne toujours de lui, jamais de moi; que quand il s'est engagé il ait toujours un intérêt présent & sensible à remplir fon engagement; & que si jamais il y manque, ce mensonge attire sur lui des maux qu'il voye sortir de l'ordre même des choses, & non pas de la vengeance de son Gou-. verneur. Mais loin d'avoir besoin de recourir à de si cruels expédiens, je fuis presque sur qu'Emile apprendra fort tard ce que c'est que mentir, & qu'en l'apprenant il sera fort étonné, ne pouvant concevoir à quoi peut être bon le menfonge. Il est très-clair que plus je rends son bien-être indépendant, foit des volontés, foit des jugemens des autres, plus je coupe en lui tout intérêt de mentir.

Quand on n'est point presse d'instruire, on n'est point presse d'exiger, & l'on prend son tems pour ne rien exiger qa'à propos. Alors l'enfant se sorme, en ce qu'il ne se gâre point. Mais quand un étourdi de Précepteur, ne sachant comment s'y prendre, lui fait à chaque instant promettre ceci ou cela, sans distinction, sans choix, sans mesture, l'enfant ennuyé, surchargé de toutes ces promesses, les

manquer de l'indisposer contre vous. S'il ne le croit pas, il se dira, pourquoi découvrirois-je ma faute? & voilà la premiere tentation du menlonge devenue l'effet de votre imprudente question.

néglige,

<sup>(11)</sup> Rien n'est plus indiscret qu'une pareille question, sur-tout quand l'enfant est coupable : alors s'il croit que vous savez ce qu'il a fait, il verra que vous lui tendez un piège, & cette opinion ne peut

néglige, les oublie, les dédaigne enfin; & les regardant comme autant de vaines formules, se fait un jeu de les faire & de les violer. Voulez-vous donc qu'il foir fidele à renir sa parole? foyez discret à l'exiger.

Le détail dans lequel je viens d'entrer sur le mensonge, peut à bien des égards s'appliquer à tous les autres devoirs. qu'on ne prescrit aux enfans qu'en les leur rendant nonfeulement haïifables, mais impraticables. Pour paroître leur prêcher la vertu, on leur fait aimer tous les vices : on les leur donne en leur défendant de les avoir. Veut-on les rendre pieux ? on les mene s'ennuyer à l'Eglife; en leur faifant inceffamment marmoter des prieres, on les force d'afpirer au bonheur de ne plus prier Dieu. Pour leur inspirer la charité, on leur fait donner l'aumône, comme si l'on dédaignoit de la donner foi - même. Eh! ce n'est pas l'enfant qui doit donner, c'est le maître : quelque attachement qu'il air pour son Eleve, il doit lui disputer cet honneur, il doit lui faire juger qu'à fon âge on n'en est point encore digue. L'aumône est une action d'homme qui connoit la valeur de ce qu'il donne, & le besoin que son semblable en a. L'enfant qui ne connoit rien de cela, ne peut avoir aucun mérire à donner , il donne fans charité , fans bienfaisance ; il est presque honteux de donner, quand fondé sur son exemple & le vôtre, il croit qu'il n'y a que les enfans qui donnent, & ou'on ne fait plus l'aumône étant grand.

Remarquez qu'on ne fait jamais donner par l'enfant que des chofes dont il ignore la valeur ; des pieces de métal qu'il a dans fa poche , & qui ne lui fervent qu'à cela, Un Emile. Tome I. enfant donneroit plutôt cent louis qu'un gâteau. Mais engagez ce prodigue diffributeur à donner les chofes qui lui font chéres, des jouets, des bonbons, son goûté, & nous faurons bientôt si vous l'avez rendu vraiment libéral.

On trouve encore un expédient à cela : c'est de rendre bien vite à l'enfant ce qu'il a donné , de forte qu'il s'accoutume à donner tout ce qu'il fait bien qui lui va revenir. Je n'ai gueres vu dans les enfans que ces deux especes de générosité; donner ce qui ne leur est bon à rien, ou donner ce qu'ils font fürs qu'on va leur rendre. Faites en forte, dit Locke, qu'ils foient convaincus par expérience que le plus libéral est toujours le mieux partagé. C'est là rendre un enfant libéral en apparence, & avare en effet. Il ajoute que les enfans contracteront ainsi l'habitude de la libéralité; oui, d'une libéralité usuriere, qui donne un œuf pour avoir un bœuf. Mais quand il s'agira de donner tout de bon, adieu l'habitude : lorsqu'on ceffera de leur rendre, ils cefferont bientôt de donner. Il faut regarder à l'habitude de l'ame plutôt qu'à celle des mains. Toutes les autres vertus ou'on apprend aux enfans reffemblent à celle-là, & c'est à leur prêcher ces solides vertus qu'on use leurs ieunes ans dans la trisfesse. Ne voilà-t-il pas une favante éducation !

Mairres, laiffez les fimagrées, foyez vertueux & bons; que vos exemples fe gravent dans la mémoire de vos Eleves, en attendant qu'ils puiffent entrer dans leurs cœurs. Au lieu de me hâter d'exiger du mien des adess de charité, j'aime mieux les faire en fa préfence, & lui ôter même le moyen de m'imiter en cela, comme un honneur qui n'est pas de fon âge; car il importe qu'il ne s'accoutume pas à regarder les devoirs des hommes feulement comme des devoirs d'enfans. Que fi ne voyant affilter les pauvres, il me queftionne là-defüs, & qu'il foit tems de lui répondre (12), je lui dirai: "Mon » ami, c'eft que quand les pauvres ont bien voulu qu'il y » ett des riches, les riches ont promis de nourrir rous ceux » qui n'auroient de quoi vivre ni par leur bien ni par leur travail. Vous avez donc aufli promis cela? "reprendra-til, "Sans doute: Je ne fuis maître du bien qui passe par mes mains qu'avec la condition qui est attachée à fa » propriété.

Après avoir entendu ce difcours, (& l'on a vu comment on peut mettre un enfant en état de l'entendre ) un autre qu'Emile feroit tenté de m'imiter & de fe conduire en homme riche; en pareil cas, j'empécherois au moins que ce ne fût avec oftentation; j'aimerois mieux qu'il me dérobât mon droit & fe cachât pour donner. C'est une fraude de son âge, & la seule que je lui pardonnerois.

Je fais que routes ces vertus par imitation font des vertus de finge, & que nulle bonne action n'est moralement bonne que quand on la fait comme telle, & non parce que d'autres la sont. Mais dans un âge, où le cœur ne sent rien encore, il saut bien faire imiter aux ensans les actes dont on veur leur donner l'habitude, en attendant qu'ils les puissent faire

volontés, & me mettre dans la plus dangereuse dépendance où un Gouverneur puisse être de son Eleve.

<sup>(32)</sup> On doit concevoir que je ne réfous pas fes questions quand il lui plait, mais quand il me plait; sutrement ce seroit m'affervir à ses

par discernement & par amour du bien, L'homme est imitateur , l'animal même l'est ; le goût de l'imitation est de la nature bien ordonnée, mais il dégénere en vice dans la fociété. Le finge imite l'homme qu'il craint , & n'imite pas les animaux qu'il méprife; il juge bon ce que fait un être meilleur que lui. Parmi nous , au contraire , nos Arlequins de toute espece imitent le beau pour le dégrader, pour le rendre ridicule ; ils cherchent dans le fentiment de leur baffeffe à s'égaler ce qui vaut mieux qu'eux, ou s'ils s'efforcent d'imiter ce qu'ils admirent , on voir dans le choix des obiers le faux goût des imitateurs ; ils veulent bien plus en impofer aux autres ou faire applaudir leur talent, que se rendre meilleurs ou plus fages. Le fondement de l'imitation parmi nous. vient du desir de se transporter toujours hors de soi. Si je réuffis dans mon entreprife. Emile n'aura furement pas ce desir. Il faut donc nous passer du bien apparent qu'il peut produire.

Approfondiffez toutes les regles de votre éducation, vous les trouverez ainfi toutes à contre-fens, fur-tout en ce qui concerne les vertus & les mœurs. La felul leçon de morale qui convienne à l'enfance & la plus importante à tout âge, est de ne jamais faire de mal à personne. Le précepte même de faire du bien, s'il n'est fubordonné à celui-là, est dange-reux, faux, contradistoire. Qui est-ce qui ne fait pas du bien è tout le monde en fait, le méchant comme les autres; il fait un heureux aux dépens de cent misérables, & de-là viennent toutes nos calamités. Les plus sublimes vertus font engatives: elles sont aussi les plus difficiles, parce qu'elles sont

fans oftentation, & au-deflus même de ce plaifir fi doux au cœur de Phomme, d'en renvoyer un autre content de nous. O quel bien fait néceflairement à fes femblables celui d'entre œux, s'il en eft un, qui ne leur fait jamais de mal! De quelle intrépidité d'ame, de quelle vigueur de caractere il a befoin pour cela! Ce n'est pas en raisonnant sur cette maxime, c'est en tachant de la pratiquer, qu'on sent combien il est grand & pénible d'y réussir (1; s).

Voilà quelques foibles idées des précautions avec lesquelles je voudrois qu'on donnât aux enfans les inflructions qu'on ne peut quelquefois leur refufer fans les expofer à nuire à cuxmênses & aux autres, & fur-tout à contraêter de mauvaifes habitudes dont on auroit peine ensuire à les corriger: mais foyons surs que cette nécessiré se présentera rarement pour les ensans élevés comme ils doivent l'être; parce qu'il est impossible qu'ils deviennent indociles, méchans, menteurs, avides, quand on n'aura pas semé dans leurs cœurs les vices qui les rendent tels. Ains ce que j'ai dit sur ce point sert plus aux excep-

(13) Le précepte de ne jamais muire à autrui emporte celui de tenir à la fociété humaine le moins qu'i et éposible; car dans l'état focial le bien de l'un fait nécefhirement le mal de lautre. Ce rapport est dans l'essence de la 'chosé & rien esturoit le chonge ; qu'on chenche fur ce principe lequel est le mellieur de thomme focial ou du folitaire. Un Auteur illustre dit qu'il m'y a que le méchant qui foit fœul;

moi je die qu'll n'y a que le- hour qui foit feut i, i cette proposition et moins fententieuse, elle est plus, vraie & meur raisonnée que la précédente. Si le mechant cioni feut quel mai ferolui 1 ° Ceft dans la fociété qu'il d'estife se machines pour nuite aux autres. Si l'on veut rétroquer cet argument pour l'homme de bien , je réponds par l'artitles auguel apparatient cette nuitée auguel apparatient cette nuitée auguel apparatient cette nuitée auguel apparatient cette nuitée.

tions qu'aux regles; mais ces exceptions font plus fréquentes à mefure que les enfans ont plus d'occations de fortir de leur état, & de contracter les vices des hommes. Il faut néceffairement à ceux qu'on éleve au milieu du monde des inflructions plus précoces qu'à ceux qu'on éleve dans la retraite. Cette éducation folitaire feroit donc préférable, quand elle ne feroir que donner à l'enfance le tems de meurir.

Il est un autre genre d'exceptions contraires pour ceux qu'un heureux naturel éleve au - dessus de leur âge. Comme il y a des hommes qui ne fortent jamais de l'enfance, il y en a d'autres qui, pour ainsi dire, n'y passent point, & sont hommes presque en naissant. Le mal est que cette derniere exception est très-rare, très-difficile à connoître, & que chaque mere, imaginant qu'un enfant peut être un prodige, ne doute point que le sien n'en soit un. Elles sont plus, elles prennent pour des indices extraordinaires, ceux mêmes qui marquent l'ordre accoutumé : la vivacité , les faillies , l'étourderie . la piquante naïveté : tous fignes caractériftiques de l'âge , & qui montrent le mieux qu'un enfant n'est qu'un enfant. Est-il étonnant que celui qu'on fait beaucoup parler & à qui l'on permet de tout dire , qui n'est gêné par aucurrégard , par aucune bienféance, fasse par hazard quelque heureuse rencontre ? Il le feroit bien plus qu'il n'en fit jamais, comme il le feroit qu'avec mille mensonges un Astrologue ne prédit jamais aucune vérité. Ils mentiront tant, disoit Henri IV, qu'à la fin ils diront vrai. Ouiconque veut trouver quelques bons mots, n'a qu'à dire beaucoup de fortifes. Dieu garde de mal les gens à la mode qui n'ont pas d'autre mérite pour être fêtés,

Les penfées les plus brillantes peuvent tomber dans le cerveau des enfans, ou plutôt les meilleurs mots dans leur bouche . comme les diamans du plus grand prix fous leurs mains , fans que pour cela ni les penfées, ni les diamans leur appartiennent; il n'y a point de véritable propriété pour cet âge en aucun genre. Les choses que dit un enfant ne sont pas pour lui ce qu'elles sont pour nous, il n'y joint pas les mêmes idées, Ces idées, si tant est qu'il en ait, n'ont dans sa tête ni suite ni liaison; rien de fixe, rien d'assuré dans tout ce qu'il pense. Examinez votre prétendu prodige. En de certains momens vous lui trouverez un reffort d'une extrême activité . une clarté d'esprit à percer les nues. Le plus souvent ce même esprit vous paroit lâche, moîte, & comme environné d'un épais brouillard. Tantôt il vous dévance & tantôt il reste immobile. Un inftant vous diriez, c'est un génie, & l'instant d'après , c'est un sot : vous vous tromperiez toujours : c'est un enfant. C'est un aiglon qui fend l'air un instant. & retombe l'instant après dans son aire,

Traitez-le donc felon son âge malgré les apparences , & craignez d'épuisfer ses forces pour les avoir voulu trop exercer. Si ce jeune cerveau s'échausfe , si vous voyez qu'il commence à bouillonner, laisfez-le d'abord fermenter en liberté , mais ne l'excitez jamais , de peur que tout ne s'exhale ; & quand les premiers efpriss se feront évaporés , retenez , comprimez les autres , jusqu'à ce qu'avec les années tout se tourne en chaleur & en véritable force. Autrement vous perdrez votre tems & vos soins; vous déruirez votre propre outvrage , & après vous étre indiscretement enivrés de toutes ces va-

peurs inflammables , il ne vous restera qu'un marc sans vieueur.

Des enfans étourdis viennent les hommes vulgaires ; je ne fache point d'observation plus générale & plus certaine que celle-là. Rien n'est plus difficile que de distinguer dans l'enfance la stupidité réelle, de cette apparente & trompeuse stupidité qui est l'annonce des ames fortes. Il paroit d'abord étrange que les deux extrêmes ayent des fignes si semblables . & cela doit pourtant être; car dans un âge où l'homme n'a encore nulles véritables idées , toute la différence qui se trouve entre celui qui a du génie & celui qui n'en a pas, est que le dernier n'admet que de fausses idées, & que le premier n'en trouvant que de telles n'en admet aucune ; il ressemble donc au flupide en ce que l'un n'est capable de rien . & que rien ne convient à l'autre. Le seul signe qui peut les distinguer dépend du hazard qui peut offrir au dernier quelque idée à fa portée, au lieu que le premier est toujours le même partout. Le jeune Caton, durant son enfance, sembloit un imbécille dans la maifon. Il étoit taciturne & opiniâtre : voilà tout le jugement qu'on portoit de lui. Ce ne fut que dans l'anti-chambre de Sylla que son oncle apprit à le connoître, S'il ne fût point entré dans cette anti-chambre , peut-être eût-il passé pour une brute jusqu'à l'âge de raison : si César n'eût point vécu, peut-être eût-on toujours traité de visionnaire ce même Caton, qui pénétra son funeste génie & prévit tous ses projets de si loin. O que ceux qui jugent si précipitamment les enfans font fujets à se tromper! Ils sont souvent plus enfans qu'eux. l'ai vu dans un âge affez avancé un homme

homme qui m'honoroit de fou amitié, passer dans sa famille & chez ses amis, pour un esprit borné; cette excellente éte se meurifoit en silence. Tout-à-coup il s'est montré philosophe, & je ne doute pas que la positérité ne lui marque une place honorable & distinguée parmi les meilleurs raisonneurs & les plus prosonds métaphysiciens de son siecle.

Refpectez l'enfance. & ne vous pressez point de la juger. foit en bien, soit en mal. Laissez les exceptions s'indiquer, se prouver, fe confirmer long-tems avant d'adopter pour elles des méthodes particulieres. Laissez long-tems agir la nature avant de vous mêler d'agir à sa place, de peur de contrarier ses opérations. Vous connoissez, dites-vous, le prix du tems, & n'en voulez point perdre. Vous ne voyez pas que c'est bien plus le perdre d'en mal user que de n'en rien faire : & qu'un enfant mal instruit, est plus loin de la fagesse, que celui qu'on n'a point instruit du tout. Vous êtes allarmé de le voir consumer ses premieres années à ne rien faire! Comment! n'est-ce rien que d'être heureux? N'est-ce rien que de sauter, jouer, courir toute la journée? De sa vie il ne sera si occupé. Platon, dans sa République qu'on croit si austere , n'éleve les enfans qu'en fêtes , jeux , chansons , paffe-tems; on diroit qu'il a tout fait quand il leur a bien appris à se réjouir ; & Seneque parlant de l'ancienne Jeunesse Romaine, elle étoit, dit-il, toujours debout, on ne lui enfeignoit rien qu'elle dût apprendre affife. En valoit-elle moins parvenue à l'âge viril ? Effrayez-vous donc peu de cette oisiveté prétendue. Que diriez-vous d'un homme qui pour mettre toute la vie à profit ne voudroit jamais dormir ? Vous Emile. Tome I. т

diriez; cet homme est insense; il ne jouit pas du tents, il se l'ôte; pour suir le sommeil il court à la mort. Songez donc que c'est ici la même chose, & que l'enfance est le sommeil de la raison.

L'apparente facilité d'apprendre est cause de la perte des ensans. On ne voit pas que cette facilité même est la preuve qu'ils n'apprennent rien. Leur cerveau lisse & poli, rend comme un miroir les objets qu'on lui présente; mais rien ne reste, rien ne pénetre. L'ensant retient les mots, les idées se réstéchissent; ceux qui l'écoutent les entendent, lui seul ne les entend point.

Quoique la mémoire & le raifonnement foient deux facultés effentiellement différentes; cependant l'une ne se développe vériablement qu'avec l'autre. Avant l'âge de raison l'enfant ne reçoit pas des idées, mais des images; & il y a cette différence entre les unes & les autres, que les images ne font que des peinures abfolues des objets sensibles, & que les idées sont des notions des objets déterminées par des rapports. Une image peut être seule dans l'esprit qui se la représente; mais toute idée en supposse d'autres. Quand on imagine, on ne fait que voir; quand on conçoit, on compare. Nos sensations sont purement passives, au lieu que toutes nos perceptions ou idées naissent d'un principe adifqui juge. Cela sera désmontré ci-après.

Je dis donc que les enfans n'étant pas capables de jugement n'ont point de véritable mémoire. Ils retiennent des fons, des figures, des fenfations, rarement des idées, plus rarement leurs liaifons. En m'objedant qu'ils apprennent quelques élémens de Géométrie, on croit bien prouver contre moi, & tout au contraire, c'est pour moi qu'on prouve : on montre que loin de savoir raisonner d'eux-mêmes, ils ne savent pas même retenir les raisonnemens d'aurrui; car suivez ces pecits Géometres dans leur méthode, vous voyez aussificé qu'ils n'on terenu que l'exade impression de la figure & les termes de la démonstration. A la moindre objection nouvelle, ils n'y sont plus; renversez la figure, ils n'y font plus, Tout leur savoir est dans la sensation, rien n'a passe jusqu'il l'entendement. Leur mémoire ellemême n'est gueres plus parsaire que leurs autres facultés; puisqu'il saut presque roujours qu'ils rapprennent cant grands es choses dont ils ont appris les mots dans l'enfance.

Je fuis cependant bien éloigné de penser que les enfans n'aient aucune espece de raisonnement (14). Au contraire, je vois qu'ils raisonnent très-bien dans tout ce qu'ils connoissent, & qui se rapporre à leur intérêt présent & sensible. Mais c'est sur leurs connoissances que l'on se trompe, en leur prétant celles qu'ils n'ont pas, & les faissant raisonner que ce qu'ils ne sauroient comprendre. On se trompe encore

(14) Pai falt cent fois réflexion en écrivaux, qu'il est impossible dans un long ouvrage, de donner toujours les mêmes sens aux mémes mons. Il n'y a point de langue affez riche pour fournir autant de termes, de tours & de phrase, que nos lácés peuvent avoir de modifications. La méthode de définir tous les termes , & de subflituer fans ceste la définition à la place du défini et belle , mais impul, cable ; car comment éviter le cercle? Les désinitions pourroient être bonnes si l'on n'employoit pas des mots pour les faire. Malgré cela , je fuis persoadé qu'on peut être clair, même dans la pauvreti de notre

en voulant les rendre attentifs à des confidérations qui ne les touchent en aucune maniere, comme celle de leur intérét à venir, de leur bonheur étant hommes, de l'eltime qu'on aura pour eux quand ils feront grands; difcours qui, tenus à des êtres dépourvus de toute prévoyance, ne fignifient abfohument rien pour eux. Or, toutes les études forcées de ces pauvres infortunés tendent à ces objets entierement étrangers à leurs efprits. Qu'on juge de l'attention qu'ils y peuvent donner!

Les Pédagogues qui nous étalent en grand appareil les inflrudions qu'ils donnent à leurs difciples, font puyés pour tenir un autre langage: cependant on voit, par leur propre conduite, qu'ils penfent exactement comme moi; car que leur apprennent-ils enfin? Des mots, encore des mots, & toujours des mots. Parmi les diverfes Sciences qu'ils fe vantent de leur enfeigner, ils fe gardent bien de choifir celles qui leur feroient véritablement utiles, parce que ce feroient des fciences de chofes, & qu'ils n'y réuffiroient pas; mais celles qu'on paroit favoir quand on en fait les termes : le Blafon, la Géographie, la Chronologie, les Langues, &c.

Langue; non pas en donnant toujours les mêmes acceptions aux mémes mots, nuisi en fisitant en forte, autant de fois qu'on emploie chaque mot, que l'acception qu'on lui donne foit fuffishamment déterminée par les idées qui e'y rapportent, é que chaque période où ce mot fe trouve lui ferve, pour sinsi dire, de définition. Tantôt je dis que les enfans font incapables de raifonnement & cantôt je les fais raifonner avec affez de fineffe; je ne crois pas en cela me contredire dans mes tides , mais je ne puis difconsenir que je ne me contredife fouvent dans mes exprefilons. Toures études si loin de l'homme, & sur-tout de l'enfant, que c'est une merveille si rien de tout cela lui peut être utile une seule sois en sa vie.

On fera furpris que je compre l'étude des Langues au nonbre des inutilités de l'éducation; mais on fe fouviendra que je ne parle ici que des études du premier âge, & quoi qu'on puiffe dire, je ne crois pas que jufqu'à l'âge de douze ou quinze ans nul enfant, les prodiges à part, aic jamais vraiment appris deux Langues.

Je conviens que si l'étude des Langues n'étoit que celle des mots, c'est-à-dire, des figures ou des sons qui les expriment, cette étude pourroit convenir aux enfans; mais les Langues en changeant les signes modifient aussi les langues, les pensées prennent la teinte des idiomes. La raison soule est commune; l'esprit en chaque Langue a sa forme particuliere: disserue qui pourroit bien être en partie la cause ou l'este des caracteres nationaux; & ce equi paroit consisteme ette conjecture, est que chez toutes les nations du monde la Langue suit les vicissitudes des mœurs, & se conserve ou s'altere comme elles.

De ces formes diverfes l'usige en donne une à l'enfant, & c'elf la feule qu'il garde jusqu'à l'âge de raison. Pour en avoir deux, il faudroit qu'il foit comparer des idées; & comment les compareroit-il, quand il est à peine en état de les concevoir ? Chaque chose peut avoir pour lui mille signes disférens; mais chaque idée ne peut avoir qu'une forme, il ne peut donc apprendre à parler qu'une Langue. Il en apprend cependant plufieurs, me dit-on: je le nie. Pa, vu de ces petits prodiges qui croyoient parler cinq on fix Langues. Je les ai entendus fucceffivement parler allemand, en termes latins, en termes françois, en termes italiens; ils fe fervoient à la vérité de cinq ou fix dictionnaires; mais ins perploient toujours qu'allemand. En un mor, donnez aux enfans tant de fynonymes qu'il vous plaira; vous changerez les mots, non la Langue; ils n'en fauront jumais qu'une.

C'est pour cacher en ceci seur inaptitude qu'on les exerce par préférence sur les Langues mortes, dont il n'y a plus de juges qu'on ne puisse recuser. L'usige familier de ces Langues étant perdu depuis long-tems, on se contente d'imiter ce qu'on en trouve écrit dans les livres; & l'on appelle ceal ses parles. Si tel est le grec & le latin des maîtres, qu'on juge de celui des enfans! A peine ont-ils appris par cœur leur rudiment, auquel ils n'entendent absolument rien, qu'on leur apprend d'abord à rendre un discours françois en mots latins; puis, quand ils sont plus avancés, à coudre en prose des phrases de Ciceron, & en vers des centons de Virgile. Alors ils croyent parler latin ; qui est-ce qui viendra les contredire?

En quelqu'étude que ce puisse être, sans l'idée des choses représentées les lignes représentans ne sont rien. On borne pourtant toujours l'ensant à ces signes, sans jamais pouvoir lui faire comprendre aucune des choses qu'ils représentent. En pensant lui apprendre la description de la terre, on ne lui apprend qu'à connoitre des cartes : on lui apprend des

noms de villes, de pays, de rivieres, qu'il ne conçoit pas exifter ailleurs que fur le papier où l'on les lui montre. Je me fouviens d'avoir vu quelque part une géographie qui commençoit ainsi. Qu'est-ce que le monde? C'est un globe de carton. Telle est précissement la géographie des enfains. Je pose en fait qu'après deux ans de sphere & de cossmographie, il n'y a pas un seul ensaint de dix ans, qui, sur les regles qu'on lui a données, scût se conduire de Paris à Saint-Denis: Je pose en sait qu'il n'y en a pas un, qui, sur un plan du jardin de son pere, soit en état d'en siuvre les détours sans s'égarer. Voilà ces docteurs qui savent à point nommé où sont Pekin, sipahan, le Mexique, & tous les pays de la tetre.

Pentends dire qu'il convient d'occuper les enfans à des Études où il ne faille que des yeux; cela pourroit étre s'il y avoit quelque étude où il ne falût que des yeux; mais je n'en connois point de telle.

Par une erreur encore plus ridicule, on leur fait étudier l'Histoire : on s'imagine que l'Histoire est à leur portée parce qu'elle n'est qu'un recueil de faits; mais qu'entend-on par ce mot de faits? Croit-on que les rapports qui déterminent les faits historiques, foient si faciles à faisir, que les idées s'en forment sans peine dans l'esprit des ensans? Croit-on que la véritable connoissance des événemens soit séparable de celle de leurs causes, de celle de leurs essets, & que l'historique tienne si peu au moral qu'on puisse connoître l'un sans l'autre? Si vous ne voyez dans les actions des hommes que les mouvemens extrieurs & purement physques, qu'apprenez-vous dans l'Histoire? absolument rien; & cette étude dénuée de tour intérêt ne vous donne pas plus de plaisir que d'instruction, Si vous voulez apprécier ces actions par leurs rapports moraux, essayez de faire entendre ces rapports à vos Eleves, & vous verrez alors si l'Histoire est de leur âge.

Lecteurs, fouvenez-vous toujours que celui qui vous parle, n'est ni un savant ni un Philosophe; mais un homme simple, ami de la vérrié, sans parti, sans styftene; un folitaire, qui vivant peu avec les hommes, a moins d'occassons de s'imboire de leurs présugés, de plus de tems pour réfléchir sur eq ui le frappe quand il commerce avec eux. Mes raisonnemens sont moins sondés sur des principes que sur des faits; de je croès ne pouvoir mieux vous mettre à portée d'en juger, que de vous rapporter souvent quelque exemple des observations qui me les suggerent.

Étois allé paffer quelques jours à la campagne chez une bonne mere de famille qui prenoit grand foin de fes enfans & de leur éducation. Un matin que Jétois préfent aux leçons de l'ainé, fon Gouverneur, qui l'avoit très-bien inftruit de l'Hiftoire ancienne, reprenant celle d'Alexandre, tomba fur te trait connu du Médecin Philippe qu'on a mis en tableau, & qui furement en valoit bien la peine. Le Gouverneur, homme de mérite, fit fur l'intrépidité d'Alexandre plufieurs réflexions qui ne me plurent point, mais que Jévitai de combattre, pour ne pas le décréditer dans l'epirit de fon Eleve, A table, on ne manqua pas, sélon la méthode françoife, de faire beaucoup babiller le petit bon-homme. La vivacité naturelle à fon âge, & l'attente d'un applaudiffement

für , lui firent débiter mille fottifes , tout -à-travers lefquelles partoient de tems en tems quelques mots heureux qui faifoient oublier le refte. Enfin vint l'histoire du Médecin Philippe: il la raconta fort nettement & avec beaucoup de grace. Après l'ordinaire tribut d'éloges qu'exigeoit la mere & qu'attendoit le fils, on raisonna sur ce qu'il avoit dit. Le plus grand nombre blâma la témérité d'Alexandre; quelques-uns, à l'exemple du Gouverneur, admiroient sa fermeté, fon courage : ce qui me fit comprendre qu'aucun de ceux qui étoient présens ne voyoit en quoi consissoit la véritable beauté de ce trait. Pour moi, leur dis-je, il me paroit que s'il y a le moindre courage, la moindre fermeté dans l'action d'Alexandre, elle n'est qu'une extravagance. Alors tout le monde se réunit. & convint que c'étoit une extravagance. J'allois répondre & m'échauffer , quand une femme qui étoit à côté de moi, & qui n'avoit pas ouvert la bouche, se pencha vers mon oreille, & me dit tout bas : tai - toi , Jean-Jaques; ils ne t'entendront pas. Je la regardai, ie fus frappé. & je me tus.

Après le diné, foupçonnant fur plusteurs indices que mon jeune Docheur n'avoit rien compris du tout à l'histoire qu'il avoit si bien racontée, je le pris par la main, je si avec lui un tour de pare, & l'ayant questionné tout à mon aile, je trouvai qu'il admiroit plus que personne le courage si vanté d'Alexandre: mais savez-vous où ji voyoit ce courage? uniquement dans celui d'avaler d'un seul trait un breuvage de mauvais goût, sans héstier, sans marquer la moindre répugnance. Le pauvre ensant, à qui l'on avoit sait prendre mé-

Emile. Tome I.

decine il n'y avoit pas quinze jours, & qui ne l'avoit prife qu'avec une peine infinie, en avoit encore le déboire à la bouten. La mort, l'empoisonnement ne pafdioint dans son esprit que pour des sensations désigréables, & il ne concevoit pas, pour lui, d'autre poison que du s'ené. Cependant il sau avouer que la fermeté du Héros avoit fait une grande impression sur son jeune cœur, & qu'à la premiere médecine qu'il saudroit avaler, il avoit bien résolu d'être un Alexandre. Sans entrer dans des éclaircissemens qui passoient évidement sa portée, je le constrain dans ces dispositions louables, & je m'en retournai riant en moi-même de la haute sagesse des Maîtres, qui pensent apprendre l'Histloire aux enfine.

Il est aisé de mettre dans leurs bouches les mots de Rois, d'Empires, de Guerres, de Conquétes, de Révolutions, de Loix; mais quand il sera question d'attacher à ces mots des idées nettes, il y aura loin de l'entretien du Jardinier Robert à toutes ces explications.

Quelques lecleurs mécontens du tai-toi Jean-Jaques, demanderont, je le prévois, ce que je trouve enfin de fi beau dans l'action d'Alexandre? Infortunés! s'il faut vous le dire, comment le comprendrez-vous? c'est qu'Alexandre croyoit à la vertu; c'est qu'il y croyoit su fa tête, sur sa propre vie; c'est que sa grande ame étoit faite pour y croire. O que cette médecine avalée étoit une belle profession de foi! Non jamais mortel n'en sit une si sublime: s'il est quelque moderne Alexandre, qu'on me le montre à de pareils traits.

S'il n'y a point de science de mots, il n'y a point d'étude propre aux enfans. S'ils n'ont pas de vraies idées, ils n'ont point de véritable mémoire; car je n'appelle pas ainsi celle qui ne retient que des sensations. Que sert d'inscrire dans leur tête un catalogue de signes qui ne représentent rien pour eux? En appernant les chosses n'appendront-ils pas les signes? Pourquoi leur donner la peine inutile de les apprendre deux fois? & cependant quels dangereux préjugés ne commence-con pas à leur inspirer, en leur stisten prendre pour de la science des mots qui n'ont aucun sens pour eux. C'est du premier mot dont l'enfant se paye, c'est de la premier chosé qu'il apprend sir la parole d'autrui, sons en voir l'utilité lui-même, que son jugement est perdu: il aura long-tems à briller aux yeux des sots, avant qu'il répare une telle perte (15).

Non, si la nature donne au cerveau d'un enfant cette souplesse qui le rend propre à recevoir toutes sortes d'impres-

(15) La plupare des Savars le font. À la mainer des enferin. La valté rivadition rédille moins d'une multicule délides que d'une multicule d'alles que d'une multicule d'ans. get. Les dates , les nous propres , les lieux , tous les objess folés ou déduté d'âtées fe retienneme unique ment par la mémotire des fignes , & rannent le rapide-lon quelqu'une de ces chofes fain voir en mémoceans le refdo oil e veryló el la page oin l'a lue, ou la figure fous laquelle on la vit la premiere fois. Talle écità à vit la premiere fois. Talle écità à la vit la premiere fois. Talle écità à la vit la premiere fois. Talle écità à la vit la premiere fois. Talle écità à

peu près la ficience à la mode les fiecles derniers; celle de notre fiecle est sustre choice. On récudie plus, on n'obferve plus, on rève, de l'on nous dons peu peu peu pour de la Philodophie les récettes que peu rève suit ; l'en convent mais, et que les autres n'ont garde de faire, je donne mes rèves pour des rèves à la filles describes de lecteur s'ils ons quelque chofe d'utile aux gean s'eulles aux gens de la company lecteur s'ils ons quelque chofe d'utile aux gean s'eulles de la company le lecteur s'ils ons quelque chofe d'utile aux gean s'eulles de la company le company company

V a

fions, ce n'est pas pour qu'on y grave des mots de Rois, des dates, des termes de blazon, de sphere, de géographie, & tous ces mots fans aucun fens pour fon âge, & fans aucune utilité pour quelque âge que ce foit, dont on accable fa trifte & ftérile enfance; mais c'est pour que toutes les idées qu'il peut concevoir & qui lui font utiles, toutes celles qui se rapportent à son bonheur, & doivent l'éclairer un jour fur ses devoirs, s'y tracent de bonne heure en caracteres ineffaçables, & lui fervent à fe conduire pendant fa vie d'une maniere convenable à fon être & à ses facultés. Sans étudier dans les livres, l'espece de mémoire que peut avoir un enfant ne reste pas pour cela oisive; tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend le frappe & il s'en fouvient; il tient registre en lui-même des actions, des discours des hommes, & tout ce qui l'environne est le livre dans lequel, fans y fonger, il enrichit continuellement fa mémoire, en ottendant que son jugement puisse en profiter. C'est dans le choix de ces objets, c'est dans le soin de lui présenter sans ceffe ceux qu'il peut connoître & de lui cacher ceux qu'il doit ignorer, que confifte le véritable art de cultiver en lui cette premiere faculté; & c'est par-là qu'il faut tâcher de lui former un magafin de connoissances qui servent à son éducation durant fa jeunesse. & à sa conduire dans tous les tems. Cette méthode, il est vrai, ne forme point de petits prodiges, & ne fait pas briller les Gouvernantes & les Précepteurs; mais elle forme des hommes judicieux, robuftes, fains de corps & d'entendement, qui fans s'être fait admirer étant jeunes, se font honorer étant grands.

Emile n'apprendra jamais rien par cœur, pas même des fables, pas même celles de La Fontaine, toutes naïves, routes charmates qu'elles font; car les mots des fables ne font pas plus les fables, que les mots de l'Hisfloire ne font PHisfloire. Comment peur - on s'aveugler affez pour appeller les fables la morale des enfans? l'ans fonger que l'apologue en les amusant les abuse, que séduits par le mensonge ils laistent échapper la vérité, & que ce qu'on fait pour leur render l'instruction agréable les empéche d'en prositer. Les fables peuvent instruire les hommes, mais il faut dire la vérité nue aux enfans; sitôt qu'on la couvre d'un voile, ils ne se donnent plus la peine de le lever.

On fair apprendre les fables de La Fontaine à tous les enfans, & il n'y en a pas un feul qui les entende. Quand ils les entendroient, ce féroit encore pis; car la morale en eft tellement mélée & fi difiproportionnée à leur âge, qu'elle les porteroit plus au vice qu'à la vertu. Ce font encore là, direz-vous, des paradoxes; foit: mais voyons fi ce font des vérités.

Je dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait apprendre; parce que quelque effort qu'on faffe pour les rendre fimples, l'infiruction qu'on en veut tirer force d'y faire entrer des idées qu'il ne peut faifr, & que le tour même de la poéfie en les lui rendant plus faciles à retenir, les lui rend plus difficiles à concevoir; en force qu'on achete l'agrément aux dépens de la clarté. Sans citer cette multitude de fables qui n'ont rien d'intelligible ni d'utile pour les enfans, & qu'on leur fait indiffretement apprendre avec les autres parce qu'elles s'y trouvent mélées, bornons-nous à celles que l'Auteur femble avoir faites spécialement pour eux.

Je ne connois dans tout le Recueil de La Fontaine, que cinq ou fix fables où brille éminemment la naïveté puérile : de ces cinq ou fix, je prends pour exemple la premiere de toures (\*), parce que c'est celle dont la morale est le plus de tout âge, celle que les enfans faitisfent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de plaisir, enfin celle que pour cela même l'Auteur a mite par préférence à la tête de son livre. En lui supposant récliement Pobjet d'être entendu des enfans, de leur plaire & de les instruire, cette sable est assurément son chef-d'œuvre: qu'on me permette donc de la suivre & de l'examiner en peu de mots.

#### LE CORBEAU ET LE RENARD.

### FABLE.

Maitre Corbeau, sur un arbre perché,

Maître! que fignifie ce mot en lui-même? que fignifiet-il au devant d'un nom propre? quel fens a-t-il dans cette occasion?

Qu'est - ce qu'un Corbeau ?

Qu'est-ce qu'un arbre perché? Pon ne dit pas; fur un arbre perché: Pon dit, perché sur un arbre. Par conséquent il faut parler des inversions de la Poésie; il faut dire ce que c'est que Prose & que Vers.

<sup>(&</sup>quot;) Cest la seconde & non la premiere, comme l'a très-bien remarqué M. Formey.

## Tenoit dans fon bec un fromage.

Quel fromage ? étoir-ce un fromage de Suisse, de Brie, ou de Hollande ? Si l'enfant n'a point vu de Corbeaux, que gagnez - vous à lui en parler ? s'il en a vu, comment concevra-t-il qu'ils tiennent un fromage à leur bec ? Faisons toujours des images d'après nature.

### Maître Renard , par l'odeur alléché ,

Encore un maître! mais pour celui-ci c'est à bon titre: il est maître pussé dans les tours de son métier. Il saut dire ce que c'est qu'un Renard, & distinguer son vrai naturel, du caractere de convention qu'il a dans les fables.

Alléché. Ce mot n'est pas usité. Il le faut expliquer : il faut dire qu'on ne s'en sert plus qu'en Vers. L'ensant demandera pourquoi l'on parle autrement en Vers qu'en Prose, Que lui répondrez «vous?

Alléché par l'odeur d'un fromage! Ce fromage tenu par un Corbeau perché fur un arbre, devoit avoir beaucoup d'odeur pour être fenti par le Renard dans un taillis ou dans fon terrier! Est-ce ainsi que vous exercez votre Eleve à cet espirit de critique judicieuse, qui ne s'en laisse impoer qu'à bonnes enseignes, & fait discerne la vérité du mensonge, dans les narrations d'autrui?

### Lui tint à peu près ce langage :

Ce langage! les Renards parlent donc? ils parlent donc la même Langue que les Corbeaux? Sage Précepteur,

prends garde à toi : pefe bien ta réponfe avant de la faire. Elle importe plus que tu n'as penfé.

#### Eh! bon jour, Monsieur le Corbeau!

Monfieur! titre que l'enfant voit tourner en dérifion, même avant qu'il fache que c'est un titre d'honneur. Ceux qui disent Monfieur du Corbeau auront bien d'autres assaires avant que d'avoir expliqué ce du.

### Que vous êtes charmant! que vous me semblez beau!

Cheville, redondance inutile. L'enfant, voyant répéter la même chose en d'autres termes, apprend à parler lâchement. Si vous dites que cette redondance est un art de l'Auteur, & entre dans le dessein du Renard, qui veur paroître multiplier les éloges avec les paroles; cette excuse fera bonne pour môi, mais non pas pour mon Eleve.

## Sans mentir, fi votre ramage

Sans mentir! on ment donc quelquesois? Où en sera l'ensant, si vous lui apprenez que le Renard ne dit, sans mentir, que parce qu'il ment?

# Répondoit à votre plumage.

Répondoit! Que fignifie ce mot? Apprenez à l'enfant à comparer des qualités auffi différentes que la voix & le plumage; vous verrez comme il vous entendra.

Vous

Vous seriez le Phénix des hôtes de ces bois

Le Phénix! Qu'est-ce qu'un Phénix? Nous voici tout-àcoup jettés dans la menteuse antiquité; presque dans la mythologie.

Les hôtes de ces bois! Quel discours figuré! Le flatteur ennoblit son langage & lui donne plus de dignité pour le rendre plus séduisant. Un enfant entendra-t-il cette finesse? fait-il seulement, peut-il savoir, ce que c'est qu'un stile noble & un stile bas?

A ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie.

Il faut avoir éprouvé déjà des passions bien vives pour sentir cette expression proverbiale.

Et pour montrer sa belle voix;

N'oubliez pas que pour entendre ce vers & toute la fable, l'enfant doit favoir ce que c'est que la belle voix du corbeau.

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.

Ce vers est admirable; l'harmonie seule en sait image.' Je vois un grand vilain bec ouvert; j'entens tomber le fromage à travers les branches: mais ces sortes de beautés sont perdues pour les ensans.

Le Renard s'en faifit , & dit ; mon bon Monfieur ;

Voilà donc déjà la bonté transformée en bêtife : affurément on ne perd pas de tems pour instruire les enfans, Emile. Tome I. Apprenez que tout flatteur

Maxime générale; nous n'y fommes plus.

Vit aux dépens de celui qui l'écoute,

Jamais enfant de dix ans n'entendit ce vers là.

Cette leçon vaut bien un fromage, fans doute.

Ceci s'entend, & la peníse est très-bonne. Cependant il y aura encore bien peu d'enfans qui sachent comparer une leçon à un fromage, & qui ne préférassent le fromage à la leçon. Il faut donc leur faire entendre que ce propos n'est qu'une raillerie. Que de finesse pour des ensans!

Le Corbeau, honteux & confus,

Autre pléonasme; mais celui - ci est inexcusable.

Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendroit plus.

Jura! Quel est le sot de Maître qui ose expliquer à l'enfant ce que c'est qu'un serment?

Voilà bien des détails; bien moins cependant qu'il n'en faudroit pour analyfer toutes les idées de cette fable, & les réduire aux idées fimples & élémentaires dont chacune d'elles est composée. Mais qui est-ce qui croit avoir besoin de cette analysé pour se faire entendre à la jeunesse? Nul de nous n'est affez phislosophe pour favoir se mettre à la place d'un enfant. Passons maiutenant à la morale.

Je demande si c'est à des ensans de six ans qu'il faur apprendre qu'il y a des hommes qui flattent & mentent pour leur prosit? On pourroit tout au plus leur apprendre 'qu'il y a des railleurs qui persistent les petits garçons, & se moquent en secret de leur sotte vanité: mais les fromage gâte tout; on leur apprend moins à ne pas le laifer romber de leur bec, qu'à le faire tomber du bec d'un autre. C'est ici mon second paradoxe, & ce n'est pas le moins important.

Suivez les enfans apprenant leurs fables. & vous verrez que quand ils font en état d'en faire l'application, ils en font presque toujours une contraire à l'intention de l'Auteur, & qu'au lieu de s'observer sur le désaut dont on les veut guérir ou préserver, ils penchent à aimer le vice avec lequel on tire parti des défauts des autres. Dans la fable précédente, les enfans se moquent du corbeau, mais ils s'affectionnent tous au renard. Dans la fable qui fuit; vous croyez leur donner la cigale pour exemple, & point du tout, c'est la fourmi qu'ils choisiront. On n'aime point à s'humilier; ils prendront toujours le beau rôle; c'est le choix de l'amour-propre; c'est un choix très-naturel. Or, quelle horrible lecon pour l'enfance! Le plus odieux de tous les monftres feroit un enfant avare & dur, qui fauroit ce qu'on lui demande & ce qu'il refuse. La fourmi fait plus encore, elle lui apprend à railler dans fes refus.

Dans toutes les fables où le lion est un des personnages, comme c'est d'ordinaire le plus brillant, l'enfant ne manque point de se faire lion; & quand il préside à quelque partage, contes pour les meres. Le même Auteur fuffit à tout. Compofons, Monfieur de La Fontaine. Je promets, quant à moi, de vous lire avec choix, de vous aimer, de m'inf-truire dans vos fables; car j'espere ne pas me tromper sur leur objet. Mais pour mon Eleve, permettez que je ne lui en laisie pas étudier une seule, jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé qu'il est bon pour lui d'apprendre des chosés dont il ne comprendre pas le quart; que dans celles qu'il pourra comprendre il ne prendra jamais le change, & qu'au lieu de se corriger sur la dupe, il ne se formera pas sur le fripon.

En ôtant ainsi tous les devoirs des enfans, j'ôte les inftrumens de leur plus grande mistre, savoir les livres. La lecture est le stéau de l'enfance, & presque la seule occupation qu'on lui sit donner. A peine à douze ans Emile saura-t-il ce que c'est qu'un jivre. Mais il saut bien, au moins, dira-t-on, qu'il sache lire. Pen conviens : il saut qu'il sache lire quand la lecture lui est utile; jusqu'alors elle a les presents de la commentation de la commentation

Si l'on ne doir rien exiger des enfans par-obédifance, il s'enfait qu'ils ne peuvent rien apprendre dont ils ne fentent l'avantage actuel & préfent, foit d'agrément foit d'utilité; autrement quel motif les porteroit à l'apprendre ? L'art de parler aux abfens & de les entendre, l'art de leur communiquer au loin fans médiateur nos fentimens, nos volontés, nos defirs, est un art dont l'utilité peut être renduc fenfible à tous les âges. Par quel prodige cet art si utile & si agréable est-il devenu un tourment pour l'enfance? parce qu'on

la contraint de s'y appliquer malgré elle, & qu'on le met à des ufiges auxquels elle ne comprend rien. Un enfant n'eft pas fort curieux de perfectionner l'inftrument avec lequel on te tourmente; mais faires que cet inftrument ferve à fes plaifirs, & bientôt il s'y appliquera malgré vous.

On fe fait une grande affaire de chercher les meilleures méthodes d'apprendre à lire; on invente des bureaux, des cartes; on fait de la chambre d'un enfant un attelier d'Imprimerie: Locke veut qu'il apprenne à lire avec des dez. Ne voilà-t-il pas une invention bien trouvée? Quelle pitié! Un moyen plus für que tous ceux-là, & celui qu'on oublie toujours, est le desir d'apprendre. Donnez à l'enfant ce desir, puis laistez-là vos bureaux & vos dez; toute méthode lui sera bonne.

L'intérêt préfent; voilà le grand mobile, le seul qui mene furement & loin. Emile reçoit quelquefois de fon pere, de fa mere, de ses parens, de ses amis, des billets d'invitation pour un diné, pour une promenade, pour une partie sur l'eau, pour voir quelque s'ête publique. Ces billets s'ont courts, clairs, nets, Men écrits. Il faut trouver quelqu'un qui les lui lise; ce quelqu'un, ou ne se trouve pas toujours à point nommé, ou rend à l'ensante le peu de complaisance que l'enfant eut pour lui la veille. Ainsi l'occasion, le moment se passe. On lui lit ensin le billet, mais il n'est plus tems. Ah! si sont si courts! le sujet en est si sont si courts! le sujet en est si intéressant l'autres; ils sont si courts! le sujet en est si intéressant l'autres; ils sont de les déchistirer, on trouve tantôt de l'aide & tantôt des resus, on s'éverue; on déchistire ensin la moité d'un billet;

il s'agit d'aller demain manger de la créme...... on ne fait où ni avec qui...... combien on fait d'efforse pour lire le refte l je ne crois pas qu'Emile ait befoin du bureau. Parlerai - je à préfent de l'écriture ? Non, j'ai honte de m'amufer à ces niaiferies dans un traité de l'éducation.

Pajouterai ce feul mot qui fait une importante maxime; c'est que d'ordinaire on obtient très-furement & très-vite ce qu'on n'est point pressé d'obtenir. Je suis presque sur qu'Emile suura parsaitement lire & écrire avant Pâge de dix ans, précissement parce qu'il m'importe fort peu qu'il le fache avant quinze; mais j'ainmerois mieux qu'il ne sçut jamais lire que d'acheter cette science au prix de tout ce qui peut la rendre utile: de quoi lui servira la lecture quand on s'en aura rebuté pour jamais ! di n'prinis cavere oportebit, ne ssudia, qui amare nondum poterit, oderit, & amaritudinem semel perceptam etiam ultrà rudes annos resormidet (16).

Plus j'infifte sur ma méthode inactive, plus je sens les objections se rensorcer. Si votre Eleve n'apprendr ien de vous, il apprendra des autres. Si vous ne prévenez Pereur par la vérité, il apprendra des mensonges; les préjugés que vous craignez de lui donner, il les recevra de tout ce qui l'environne; ils entreront par tous ses sens; ou ils corrompront à raison, même avant qu'elle soit formée, ou son esprit engoundi par une longue inaction s'absorbera dans la

<sup>( 16 )</sup> Quintil. L. 1. c. 1.

matiere. L'inhabitude de penser dans l'enfance en ôte la faculté durant le reste de la vie.

Il me femble que je pourrois aifément répondre à cela; mais pourquoi toujours des réponfes? Si ma méthode répond d'elleméme aux objections, elle eft bonne; fi elle n'y répond pas, elle ne vaut rien: je pourfuis.

Si fur le plan que i'ai commencé de tracer, vous fuivez des regles directement contraires à celles qui font établies, fi au-lieu de porter au loin l'efbrit de votre Eleve, fi au lieu de l'égarer fans cesse en d'autres lieux, en d'autres climats, en d'autres fiecles, aux extrêmités de la terre & jusques dans les Cieux, vous vous appliquez à le tenir toujours en luimême & attentif à ce qui le touche immédiatement ; alors vous le trouverez capable de perception, de mémoire, & même de raifonnement; c'est l'ordre de la nature. A mesure que l'être fensitif devient actif, il acquiert un discernement proportionnel à fes forces; & ce n'est qu'avec la force surabondante à celle dont il a besoin pour se conserver, que se développe en lui la faculté spéculative propre à employer cet excès de force à d'autres usages. Voulez-vous donc cultiver l'intelligence de votre Eleve, cultivez les forces qu'elle doit gouverner, Exercez continuellement fon corps, rendez-le robuste & fain pour le rendre sage & raisonnable ; qu'il travaille, qu'il agiffe, qu'il coure, qu'il crie, qu'il foit toujours en mouvement; qu'il foit homme par la vigueur, & bientôt il le fera par la raifon.

Vous l'abrutiriez, il est vrai, par cette méthode, si vous alliez toujours le dirigeant, toujours lui disant, va, viens, reste. refte, faiş ceci, ne fais pas cela. Si votre tête conduit toujours fes bras, la fienne lui devient inutile. Mais fouvenez-vousde nos conventions; si vous n'êtes qu'un pédant, ce n'est pas la peine de me lire.

C'est une erreur bien pitoyable d'imaginer que l'exercice du corps nuise aux opérations de l'espirit; comme si ces deux actions ne devoient pas marcher de concert, & que l'une ne dût pas toujours diriger l'autre!

Il y a deux fortes d'hommes dont les corps font dans un exercice continuel, & qui furement fongent auffi peu les uns que les autres à cultiver leur ame, favoir, les payfans & les Sauvages. Les premiers font ruftres, groffiers, mal-adroits; les autres, connus par leur grand fens, le font encore par la fubtilité de leur effrit : généralement il n'y a rien de plus lourd qu'un Payfan, ni rien de plus fin qu'un Sauvage. D'où vient cette différence? c'est que le premier faisant toujours ce qu'on lui commande, ou ce qu'il a vu faire à fon pere, ou ce qu'il a fait lui -même dès fa jeunesse, ne va jamais que par routine; & dans sa vie presque automate, occupé sans ceste des mêmes travaux, l'habitude & l'obésifance lui riennen lieu de raison.

Pour le Sauvage, c'est autre chose; n'étant attaché à aucun lieu, n'ayant point de tâche prescrite, n'obéssiant à personne, sans autre loi que sa volonté, il est forcé de raisonner à chaque action de sa vie; il ne fait pas un mouvement, pas un pas, sans en avoir d'avance envisigé les suites. Ansi, splus son corps s'exerce, plus son esprit s'éclaire; sa force de sa raison croissent à la fois, & s'étendent l'une par l'autre.

Emile. Tome I.

Savant Précepteur, voyons lequel de nos deux Eleves restemble au Sauvage, & lequel restemble au Paysan? Soumis en tout à une autorité toujours enseignante, le vôtre ne fait rien que sur parole; il n'ose manger quand il a faim, ni rire quand il est gai, ni pleurer quand il est triste, ni présenter une main pour l'autre, ni remuer le pied que comme on le lui prescrit, bientôt il n'osera respirer que sur vos regles. A quoi voulez-vous qu'il penfe, quand vous penfez à tout pour lui ? Affuré de votre prévoyance, qu'a-t-il befoin d'en avoir ? Voyant que vous vous chargez de fa confervation, de fon bien-être, il fe fent délivré de ce foin; fon jugement fe repose sur le vôtre; tout ce que vous ne lui désendez pas, il le fait fans réflexion, fachant bien qu'il le fait fans rifque. Ou'a-t-il besoin d'apprendre à prévoir la pluie? Il fait que vous regardez au Ciel pour lui. Ou'a-t-il besoin de régler sa promenade? Il ne craint pas que vous lui laissiez passer l'heure du dîné. Tant que vous ne lui défendez pas de manger, il mange; quand vous le lui défendez, il ne mange plus ; il n'écoute plus les avis de fon estomac, mais les vôtres. Vous avez beau ramollir fon corps dans l'inaction, yous n'en rendez pas son entendement plus flexible. Tout au contraire, vous achevez de décréditer la raison dans son esprit, en lui saisant user le peu qu'il en a sur les choses qui lui paroissent le plus inutiles. Ne voyant jamais à quoi elle est bonne, il juge enfin qu'elle n'est bonne à rien. Le pis qui pourra lui arriver de mal raifonner fera d'être repris, & il l'est si souvent qu'il n'y songe gueres ; un danger si commun ne l'effraye plus.

Vous lui trouvez pourtant de l'efprit, & il en a pour babiller avec les femmes, fur le ton dont j'ai déjà park'; mais qu'il foit dans le cas d'avoir à payer de sa personne, à prendre un parti dans quelque occasion disficile, vous le verrez cent fois plus stupide & plus bête que le fils du plus gros manant.

Pour mon Eleve, ou plutôt celui de la nature, exercé de bonne heure à se suffire à lui-même, autant qu'il est possible, il ne s'accoutume point à recourir sans cesse aux autres, encore moins à leur étaler son grand savoir. En revanche il juge, il prévoit, il raisonne en tout ce qui se rapporte immédiatement à lui. Il ne jase pas, il agit; il ne fait pas un mot de ce qui fe fait dans le monde, mais il fait fort bien faire ce qui lui convient. Comme il est fans ceffe en mouvement, il est forcé d'observer beaucoup de choses, de connoître beaucoup d'essets; il acquiert de bonne heure une grande expérience, il prend ses lecons de la nature & non pas des hommes ; il s'instruit d'autant mieux qu'il ne voit nulle part l'intention de l'instruire. Ainsi fon corps & fon efbrit s'exercent à la fois. Agiffant toujours d'après sa pensée, & non d'après celle d'un autre, il unit continuellement deux opérations ; plus il fe rend fort & ... robuste, plus il devient sense & judicieux. C'est le moyen d'avoir un jour ce qu'on croit incompatible, & ce que prefque tous les grands hommes ont réuni : la force du corps & celle de l'ame ; la raifon d'un fage & la vigueur d'un athlete.

Jeune Instituteur, je vous prêche un art difficile; c'est de Y 2 gouverner fans préceptes, & de tout faire en ne faifant rien. Cet art, j'en conviens, n'est pas de votre âge; il n'est pas propre à faire briller d'abord vos talens, ni à vous faire valoir auprès des peres; mais c'est le seul propre à réuffir. Vous ne parviendrez jamais à faire des fages, si vous ne faites d'abord des polissons : c'étoit l'éducation des Spartiates; au lieu de les coller sur des livres, on commençoit par leur apprendre à voler leur diné. Les Spartiates éroientils pour cela grossiers étant grands ? Qui ne connoit la force & le sel de leurs reparties? Toujours faits pour vaincre, ils écrasoient leurs ennemis en toute espece de guerre, & les babillards Athéniens craignoient autant leurs moss que leurs coups.

Dans les éducations les plus foignées, le Maître commande & croit gouverner; c'est en esfec l'enfant qui gouverne. Il se sert de ce que vous exigez de lui pour obtenir de vous ce qu'il lui plait, & il suit toujours vous faire payer une heure d'affiduité par huit jours de complaisance. A chaque instant il suut passifier avec lui. Ces traités, que vous proposez à votre mode, & qu'il exécute à la sienne, tournent toujours au prosit de ses fantaisses; sur-tout quand on a la mal-adresse de mettre en condition pour son proste ce qu'il est bien sur d'obtenir, soit qu'il remplisse ou non la condition qu'on lui impose en échange. L'ensant, pour l'ordinaire, lit beaucoup mieux dans l'esprit du Maître, que le Maître dans le cœur de l'ensant, & cela doit être; car toute la fagacité qu'eût employé l'ensant livré à lui-même à pourvoir à la consservation de su personne, il l'emploie à

fauver sa liberté naturelle des chaînes de fon tyran. Au lieu que celui-ci, n'ayant nul intérêt si pressant à pénétrer l'autre, trouve quelquesois mieux son compte à lui laisse sa pareste ou sa vanité.

Prenez une route oppofée avec votre Eleve; qu'il croie toujours être le maître, & que ce foit toujours vous qui le foyez. Il n'y a point d'adijettifement fi parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté; on captive ainfi la volonté même. Le pauvre enfant qui ne fait rien, qui ne peut rien, qui ne connoit rien, n'eft-il pas à votre merci? Ne dispofezvous pas, par rapport à lui, de tout ce qui l'environne? N'étes-vous pas le maître de l'aff-étre confine il vous plait? Ses travaux, ses jeux, ses plaisfirs, ses peines, tout n'est-il pas dans vos mains sans qu'il le sche? Sans doute, il ne doit faire que ce qu'il veut; mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu'il fasse; il ne doit pas saire un pas que vous ne l'ayez prévu, il ne doit pas cuirri la bouche que vous ne schètez ce qu'il va dire.

C'eft alors qu'il pourra fe livrer aux exercices du corps, que lui demande son âge, sans abruir son esprit; c'eft alors qu'au lieu d'âguifer sa rué à éluder un incommode empire, vous le verrez s'occuper uniquement à tirer de tout ce qui l'environne le parsi le plus avantageux pour son bien-c'tre aduel; c'est alors que vous ferez étonné de la subtilité de se inventions, pour s'approprier tous les objets auxquels il peut atteindre, & pour jouir vraiment des choses, sans le sécours de l'opinion.

En le laissant ainsi maître de ses volontés, vous ne so-

menterez point ses caprices. En ne faifant jamais que ce qui lui convient, il ne fera bientôt que ce qu'il doit faire; & bien que son corps soit dans un mouvement continuel, tant qu'il s'agira de son intérét présent & sensible, vous verrez toute la raison dont il est capable se développer beaucoup mieux, & d'une maniere beaucoup plus appropriée à lui, que dans des études de pure spéculation.

Ainfi, ne vous voyant point attentif à contrarier, ne se défant point de vous, n'ayant rien à vous cacher, il ne vous trompera point, il ne vous mentira point, il se montrera tel qu'il est sans crainte; vous pourrez l'étudier tout à votre aise, & disposer tout autour de lui les leçons que vous voulez lui donner, sans qu'il pense jamais en recevoir aucune.

Il n'épiera point, non plus, vos mœurs avec une curieuse jalousse, & ne se fera point un plaisir secret de vous prendre en faute. Cet inconvénient que nous prévenons est très-grand. Un des premiers soins des enfans est, comme je l'ai dit, de découvrir le foible de ceux qui les gouvernent. Ce penchant porte à la méchancess, mais il n'en vient pas : il vient du besoin d'éluder une autorité qui les importune. Surchargés du joug qu'on leur impose, ils cherchent à le secouer, & les défauts qu'ils trouvent dans les maitres, leur fournissent de bons moyens pour cela. Cependant l'habitude se prend d'obsérver les gens par leurs désauts, & de se plaire à leur en trouver. Il est clair que voilà encore une source de vices bouchée dans le cœur d'Edmile; n'ayant nul intérét à me trou-

ver des défauts, il ne m'en cherchera pas, & sera peu tenté d'en chercher à d'aytres.

Toures ces pratiques femblent difficiles parce qu'on ne s'en avife pas, mais dans le fond elles ne doivent point l'être. On est en droit de vous supposer les lumires nécusaires pour exercer le métier que vous avez choisi; on doit présimer que vous connoissez la marche naturelle du cœur humain, que vous savez étudier l'homme & l'individu, que vous savez d'avance à quoi se pilera la volonté de votre Eleve, à l'Occassion de rous les objets intérestians pour son âge que vous ferez passer sous ses yeux. Or, avoir les instrumens & bien savoir leur usage, n'est-ce pas être maître de l'opération ?

Vous objecète les caprices de l'enfant: & vous avez tort. Le caprice des enfans n'eft jamais l'ouvrage de la nature, mais d'une mauvaite discipline: c'eft qu'ils ont obéi ou commandé; & j'ai dit cent fois qu'il ne faloit ni l'un ni l'autre, Votre Eleve n'aura donc de caprices que ceux que vous lui aurez donnés; il eft juifte que vous portiez la peine de vos fautes. Mais, direz-vous, comment y remédier? Cela fe peur encore, avec une meilleure conduite & beaucoup de patience.

Je m'étois chargé, durant quelques femaines, d'un enfant accoutumé non-étulement à faire fes volontés, mais encore à les faire faire à tout le monde, par confiquent plein de fantaifies. Dès le premier jour, pour mettre à l'essai ma complaisance, il voulut se lever à minuit. Au plus fort de mon sommeil il saure à bas de son lit, prend sa robe-dechambre, & m'appelle. Je me leve, j'allume la chandelle : il n'en vouloit pas davantage : au bout d'un quart d'heure le fommeil le gagne, & il se recouche content de son épreuve. Deux jours après, il la réitere avec le même fuccès, & de ma part fans le moindre signe d'impatience, Comme il m'embraffoit en se recouchant, je lui dis trèsposément : mon petit ami, cela va fort bien, mais n'y revenez plus. Ce mot excita fa curiofité, & dès le lendemain, voulant voir un peu comment j'oserois lui désobéir, il ne manqua pas de se relever à la même heure, & de m'appeller. Je lui demandai ce qu'il vouloit? Il me dit qu'il ne pouvoit dormir. Tant-pis, repris-je, & je me tins coi. Il me pria d'allumer la chandelle : pourquoi faire? & ie me tins coi. Ce ton laconique commencoit à l'embarraffer. Il s'en fut à tâtons chercher le fufil, qu'il fit femblant de battre, & ie ne pouvois m'empêcher de rire en l'entendant fe donner des coups fur les doigts. Enfin bien convaincu qu'il n'en viendroit pas à bout, il m'apporta le briquet à mon lit : je lui dis que je n'en avois que faire . & me tournai de l'autre côté. Alors il se mit à courir étourdiment par la chambre, criant, chantant, faifant beaucoup de bruit, fe donnant à la table & aux chaifes des coups, qu'il avoit grand foin de modérer, & dont il ne laiffoit pas de crier bien fort, espérant me causer de l'inquiétude. Tout cela ne prenoit point, & je vis que comptant sur de belles exhortations ou fur de la colere, il ne s'étoit nullement arrangé pour ce fang-froid.

 Cependant, résolu de vaincre ma patience à force d'opiniâtreté, niâtreré, il continua son tintamarre avec un tel succès qu'à la fin je m'échauffai, & pressentant que j'allois tout gâter par un emportement hors de propos, je pris mon parti d'une autre maniere. Je me levai fans rien dire, j'allai au fusil que ie ne trouvai point; ie le lui demande, il me le donne, pétillant de joie d'avoir enfin triomphé de moi. Je bats le fusil, l'allume la chandelle, je prends par la main mon petit bon-homme, ie-le mene tranquillement dans un cabinet voifin dont les volets étoient bien fermés. & où il n'v avoit rien à casser : je l'y laisse sans lumière , puis fermant sur lui la porte à la clef, je retourne me coucher sans lui avoir dit un seul mot. Il ne faut pas demander si d'abord il v eut du vacarme; je m'y étois attendu, je ne m'en émus point. Enfin le bruit s'appaife; j'écoure, je l'entends s'arranger, ie me tranquillise. Le lendemain j'entre au jour dans le cabinet, je trouve mon petit mutin couché fur un lit de repos, & dormant d'un profond fommeil, dont, après tant de fatigue, il devoit avoir grand besoin.

L'affaire ne finit pas là. La mere apprit que l'enfant avoir paffé les deux tiers de la nuit hors de son lit. Aussi-cétoit un enfant autant que mort. Voyant Pocca-fion bonne pour se venger, il sit le malade, sans prévoir qu'il n'y gagneroir rien. Le Médecin sur appellé. Malheureu-fement pour la mere, ce Médecin sur appellé, ny pour s'amuster de ses frayeurs, s'appliquoit à les augmenter. Cependant il me dit à l'oreille : laissez-moi sare; je vous promets que l'enfant sera guéri pour quelque tems de la fantaisse d'être malade: en effet la diete & la chambre surent

preferites, & il fur recommandé à l'Apothicaire. Je soupirois de voir cette pauvre mere ainsi la dupe de tour ce qui l'environnoir, excepté moi seul, qu'elle prir en haine, précisément parce que je ne la trompois pas.

Après des reproches affex durs, elle me dit que fon fisfroit délicae, qu'îl éroit l'unique héritier de fa famille, qu'îl faloit le conferver à quelque prix que ce fix, & qu'elle ne vouloir pas qu'il fit contrarié. En. cela j'étofs bien d'accord avec elle; mais elle entendoit par le contrarier ne lui pas obéir en tout. Je vis qu'il faloit prendre avec la mere le même ton qu'avec Penfant. Madame, lui dis-je affez froidement, je ne fais point comment on éleve un héritier, &, qui plus eft, je ne veux pas l'apprendre; vous pouvez vous arranger là-deffus. On avoit befoin de moi pour quelque tems encore: le pere appaifa tout, la mere écrivit au Précepteur de hâter fon retour; & Penfant, voyant qu'il ne gagnoit rien à troubler mon fommeil ni à être malade, prit enfin le parti de dormir lui - même & de fe bien porter.

On ne shuroit imaginer à combien de pareils caprices le petit tyran avoit asservi fon malheureux Gouverneur; car l'éducation se faisoit sous les yeux de la mere qui ne souffroit pas que l'héritier sit désobéi en rien. A quelque heure qu'il voulût sortir, il faloit être prêt pour le mener, ou plutôt pour le suivre, & il avoit toujours grand soin de choisse le moment où il voyoit son Gouverneur le plus occupé. Il voulut user sur moi du même empire, & se venger, le jour, du repos qu'il étoit sorcé de me laisser la ser, le jour, du repos qu'il étoit sorcé de me laisser la nuit. Je me prétai de bon cœur à tout, & je commençai par bien conflater à ses propres yeux le plaisir que j'avois à lui complaire. Après cela, quand il fut question de le guérir de sa fantaisse, je m'y pris autrement.

Il falue d'abord le mettre dans son torr, & cela ne sur pas difficile. Sachant que les enfans ne songent jamais qu'au présent, je pris sur lui le facile avantage de la prévoyance: j'eus soin de lui procurer au logis un amusement que je savois être extrémement de son goût; & dans le momentoù je l'en vis le plus engoué, j'allai lui proposer un touç de promenade, il me renvoya bien loin: j'instistai, il ne m'écouta pas; il faitut me rendre, & il nota précieusement en lui-même ce signe d'assignitésiment.

Le lendemain ce fut mon tour. Il s'ennuya, j'y avois pourvu : moi, au contraire, je paroiffois profondément occupé. Il n'en faloit pas tant pour le déterminer. Il ne manqua pas de venir m'arracher à mon travail pour le mener promener au plus vite. Je refufai, il s'obftina; non, lui dis-je, en faifant votre volonté vous m'avez appris à faire la mienne; je ne veux pas fortir. Hé bien, reprit - il vivement, je fortirai tout feul. Comme vous voudrez; & je reprends mon travail.

Il 's'habille, un peu inquiet de voir que je le laissois faire, & que je ne l'imitois pas. Prét à sortir il vient me saluer, je le salue : il tache de m'allarmer par le récit des courses qu'il va faire; à l'entendre, on edt cru qu'il alloit au bout du monde. Sans m'émouvoir, je lui souhaite un bon voyage. Son embarras redouble. Cependant il fair

bonne contenance, & prêt à fortir, il dit à fon laquais de le fuivre. Le laquais, déjà prévenu, répond qu'il n'a pas le tems, & qu'occupé par mes ordres il doit m'obéir plutôt qu'à lui. Pour le coup, l'enfant n'y est plus. Comment concevoir qu'on le laisse fortir leul, lui qui se croit l'être important à tous les autres, & pense que le Ciel & la terre sont intéresses à sa conservation? Cependant il commence à sentir. sa soibesse; il comprend qu'il se va trouver seul au milieu de gens qui ne le connoissent pas; il voit d'avance les risques qu'il va courir : l'obstination seule le soutient encore; il descend l'éclaier lentement & fort interdit. Il entre enfin dans la rue, se consolant un peu du mal qui lui peut arriver, par l'espoir qu'on m'en rendra responsable.

C'étoit là que je l'attendois: Tout étoit préparé d'avance; & comme il s'agiffoit d'une espece de scene publique, je m'étois muni du consentement du pere. A peine
avoit-il sait quedques pas qu'il entend à droite & à gauche
diss'eras propos sur son compte. Voisin, le joli Monsseur!
où va-t-il ainsi tout seul? Il va se perdre: je veux le
prier d'entrer chez nous. Voisine, gardez-vous en bien.
Ne voyez-vous pas que c'est un petit libertin qu'on a
chassé-de la maison de son pere, parce qu'il ne vouloit
rien valoir? Il ne saut pas retirer les libertins; laissez-le
aller où il voudra. Hé bien donc! que Dieu le conduise;
je serois s'achée qu'il lui arrivât maliteur. Un peu plus loin
il rencontre des polissons à peu près de son âge, qui l'agacent & se moqueat de lui. Plus il avance, plus il trouve

d'embarras. Seul & fans protection, il se voit le jouet de tout le monde, & il éprouve avec beaucoup de surprise que son nœud d'épaule & son parement d'or ne le sont pas plus respecter.

Cependant un de mes amis qu'il ne connoiffoir point, & que j'avois chargé de veiller fur lui, le fuivoir pas à pas fans qu'il y prit garde, & l'accofta quand il en fur terns. Ce rôle, qui ressembloit à celui de Sbrigani dans Pourceaugnac, demandoit un homme d'efprit, & fur parfait tement rempli. Sans rendre l'enfant timide & craintif en le frappant d'un trop grand effroi, il lui fit fi bien sentir l'imprudence de son équipée, qu'au bout d'une demi - heure il me le ramena fouule, consis, & n'ofant lever les veux.

Pour achever le défaitre de son expédition, précissment au moment qu'il rentroit, son pere desendoit pour sortir de le rencontra sur l'étailer. Il faltu dire d'où il venoit, & pourquoi je n'étois pas avec lui (17)? Le pauvre enfant eût voulu être cent pieds sous terre. Sans s'amusér à lui faire une longue réprimande, le pere lui dit plus séchement que je ne m'y ferois attendu, quand vous voudrez sortir seul, vous en êtres le maître; mais comme je ne veux point d'un bandit dans ma maison, quand cela vous arrivera ayez soin de n'y plus rentrer.

Pour moi, je le reçus sans reproche & sans raillerie, mais avec un peu de gravité; & de peur qu'il ne soupçonnât

<sup>(17)</sup> En cas pareil on peut fans roit la déguifer, & que s'il ofoit rifque exiger d'un enfant la vérité , dire un menfonge , il en feroit à car il fait bien alors qu'il ne fau-

que tout ce qui s'étoit passé n'étoit qu'un jeu, je ne voulus point le mener promener le même jour. Le lendemain je vis avec grand plaisir qu'il passoit avec moi d'un air de triomphe devant les mêmes gens qui s'étoient moqués de lui la veille pour l'avoir rencontré out seul. On conçoit bien qu'il ne me menaça plus de fortir sans moi.

C'eft par ces moyens & d'autres femblables, que, durant le peu de tems que je fus avec lui, je vins à bout de lui faire faire tout ce que je voulois fans lui rien preferire, fans lui rien défendre, fans fermons, fans exhortations, fans l'ennuyer de leçons inutiles. Auffi, tant que je parlois il étoit content, mais mon filence le tenoit en crainte; il comprenoit que quelque chose n'alloit pas bien, & toujours la leçon lui venoit de la chose même; mais revenons.

Non-feulement ces exercices continuels ainfi laiffes à la feule direction de la nature en fortifiant le corps n'abrutifient point l'efprit, mais au contraire ils forment en nous la feule efpece de raifon dont le premier âge foit fusceptible, & la plus néceffaire à quelque âge que ce foit. Ils nous apprennent à bien connoître l'usage de nos forces, les rapports de nos corps aux corps environnans, l'usage des instrumens naturels qui font à notre portée, & qui conviennent à nos organes. Y a-t-il quelque ftupsitife pareille à celle d'un enfant élevé toujours dans la chambre & fous les yeux de sa mere, lequel ignorant ce que c'est que poids & que réstifance veu arracher un grand arbre, ou soulever un rocher? La premiere sois que je sortis de Geneve, je voulois suivre un

cheval au galop, je jettois des pierres contre la montagne de Saleve, qui écht à deux lieues de moi; jouet de tous les enfans du village, j'étois un véritable idiot pour eux. A dixhuit ans on apprend en Philosophie ce que c'est qu'un lévier: il n'y a point de petit PayEn à douze qui ne sache se fe struir d'un lévier mieux que le premier Méchanicien de l'Académie. Les leçons que les écoliers prennent entre eux dans la cour du College leur sont cent sois plus utiles que tout ce qu'on leur dira jamaîst dans la Classe.

Voyez un chat entrer pour la premiere fois dans une chambre; il viînte, il regarde, il flaire, il ne rufte pas un moment en repos, il ne se fie à rien qu'après avoir tout examiné, tout connu. Ainsi fait un enfant commençant à marcher, & entrant, pour ainsi dire, dans l'espace du monde. Toute la disférence est, qu'à la vue commune à l'ensant de au chat, le premier joint, pour observer, les mains que lui donna la nature, & l'autre l'odorat sibatil dont elle l'à doué. Cette disposition bien ou mal cultivée est ce qui rend les ensans adroits ou lourds, pesans ou dispos, étourdis ou prudens.

Les premiers mouvemens naturels de l'homme étant donc de se mesurer avec tout ce qui l'environne, se d'éprouver dans chaque objet qu'il apperçoit toutes les qualités sensibles qui peuvent se rapporter à lui , sa premiere étude est une sorte de Physique expérimentale relative à sa propre conservation , se dont on le détourne par des études spécularives avant qu'il ait reconnu sa place ici -bas. Tandis que ses organes délicats se sleubles peuvent s'ajuster aux corps sur

lesquels ils doivent agir, tandis que ses sens encore purs sont exempts d'illusions, c'est le tems d'exercer les uns & les autres aux sont sondions qui leur sont propres, c'est le tems d'apprendre à connoître les rapports sensibles que les choses ont avec nous. Comme tout ce qui entre dans l'entendement humain y vient par les sens, la premiere raison de l'homme est une raison sensities; c'est elle qui sert de base à la raison intellectuelle : nos premiers maîtres de Philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux. Substituer des livres à tout cela, ce n'est pas nous apprendre à raisonner, c'est nous apprendre à nous servir de la raison d'autrui; c'est nous apprendre à beaucoup croire, & à ne jamais rien sivoir.

Pour exercer un art, il faut commencer par s'en procurer les inftrumens; & pour pouvoir employer utilement ces inftrumens, il faut les faire affez folides pour réfifter à leur ufage. Pour apprendre à penfer, il faut donc exercer nos membres, nos fens, nos organes, qui font les inftrumens de notre intelligence; & pour tirer tout le parti poffible de ces inftrumens, il faut que le corps, qui les fournir, foit orbulte & fain. Ainfi, loin que la véritable raifon de l'homme se forme indépendamment du corps, c'est la bonne constitution du corps qui rend les opérations de l'esprit faciles & strers.

En montrant à quoi l'on doit employer la longue oifiveré de l'enfance, j'entre dans un détail qui paroîtra ridicule. Plaifantes leçons, me dira-t-on, qui, retombant fous votre critique, se bornent à enseigner ce que nul n'a befoin d'apprendre! prendre! Pourquoi confumer le tems à des inftructions qui viennent toujours d'elles-mêmes, de ne coûtent ni peines ni foins? Quel enfant de douze ans ne fair pas tour ce que vous voulez apprendre au vôtre, de de plus, ce que fes maîtres lui ont appris?

Meffieurs, vous vous tromper; l'enfeigne à mon Eleve un art très-long, très-pénible, & que n'ont affarément pas les vôtres; c'elt celui d'être ignorant; car la fcience de quiconque ne croit favoir que ce qu'il fait,, se réduir à bien peu de chose. Vous donnez la science, à la bonne heure; moi je m'occupe de l'instrument propre à l'acquérir. On dit qu'un jour les Vénitiens montrant en grande pompe leur trésor de Saint Marc à un Ambassadeur d'Espagne, celui-ci pour tout compliment, ayant regardé sous les tables, leur dit: Qui non c'è la radice. Je ne vois jamais un Précepteur étaler le savoir de son disciple, sans être tenté de lui en dire auxant.

Tous ceux qui ont réfléchi fur la maniere de vivre des Anciens, attribuent aux exercices de la gymnaflique cette vigueur de corps & d'ame qui les diffingue le plus fenfiblement des Modernes. La maniere dont Montaigne appuye ce fentiment, montre qu'il en étoit fortement pénétré; il y revient fans cefle & de mille façons. En parlant de l'éducation d'un enfant; pour lui roidir l'ame, il faut, dit-il, lui durcir les muécles; en l'accoutume à l'ajdouleur; il lej faut rompre à l'aprede des exercices, pour le dreffer à l'apreté de la diflocation, de la colique & de tous les maux. Le fage Locke, le bon Rollin, le savant Fleuri, le Emile. Tome I.

pédant de Croufaz, fi différens entre eux dans tout le refle, s'accordent tous en ce feul point d'exercer beaucoup les corps des enfans. C'eft le plus judicieur de leurs préceptes; c'eft celui qui est & fera toujours le plus négligé. Pai déjà fuffifamment parlé de fon importance; & comme on ne peut la defits donner de meilleurs arifons ni des regles plus fensées que celles qu'on trouve dans le livre de Locke, je me contenterai d'y renvoyer, après avoir pris la liberté d'ajouter quelques obfevrairons aux fiennes.

Les membres d'un corps qui croît, doivent être tous au large dans leur vêtement; rien ne doit gêner leur mouvement ni leur accroiffement; rien de trop juste, rien qui colle au corps, point de ligature. L'habillement françois, génant & mal-fain pour les hommes, est pernicieux fur-tout aux enfans. Les humeurs, stagnantes, arrêtées dans leur circulation, croupiffent dans un repos qu'augmente la vie inactive & fédentaire, se corrompent & causent le scorbut, maladie tous les jours plus commune parmi nous, & presque ignorée des Anciens, que leur maniere de se vêtir & de vivre en préfervoit. L'habillement de Houffard , loin de remédier à cet inconvénient, l'augmente, & pour fauver aux enfans quelques ligatures, les presse par tout le corps. Ce qu'il y a de mieux à faire, est de les laisser en jacquette aussi longtems qu'il est possible, puis de leur donner un vêtement fort large, & de ne se point piquer de marquer leur taille, ce qui ne fert qu'à la déformer. Leurs défauts du corps & de l'esprit viennent pressue tous de la même cause; on les veut faire hommes avant le tems.

Il y a des couleurs gaies & des couleurs trifles : les premieres sont plus du goût des enfans; elles leur sicent mieux auffi, & je ne vois pas pourquoi l'on ne confulteroit pas en ceci des convenances si naturelles; mais du moment qu'ils préferent une étoffe parce qu'elle est riche, leurs cœurs font déià livrés au luxe, à toutes les fantaifies de l'opinion. & ce goût ne leur est surement pas venu d'eux-mêmes. On ne fauroit dire combien le choix des vêtemens & les motifs de ce choix influent sur l'éducation, Non-seulement d'aveugles meres promettent à leurs enfans des parures pour récompense: on voit même d'insensés Gouverneurs menacer leurs Eleves d'un habit plus groffier & plus fimple, comme d'un châtiment. Si vous n'étudiez mieux, si vous ne confervez mieux vos hardes, on vous habillera comme ce petit payfan. C'est comme s'ils leur disoient : Sachez que l'homme n'est rien que par ses habits, que votre prix est tout dans les vôtres. Faut-il s'étonner que de si sages leçons profitent à la jeunesse, qu'elle n'estime que la parure & qu'elle ne juge du mérite que fur le feul extérieur ?

Si j'avois à remettre la tête d'un enfant ainfi gâté, j'aurois dois que fes habits les plus riches fuffent les plus incommodoes, qu'il y fût roujours gêné, roujours contraint, toujours affujetti de mille manieres : je ferois fuir la liberté, la gaieté devant sa magnificence : s'il vouloit se meler aux jeux d'autres enfans plus simplement mis, tout cesseroit, tout disparoltroit à l'instant. Enfin, je l'ennuyerois, je le rassassiere sellement de son faste, je le rendrois tellement l'esclave de son habit doré, que j'en serois le stêau de sa vie, & qu'il verroit avec moins d'effroi le plus noir cachot que les appréts de fa parure. Tant qu'on n'a pas affervi l'enfant à nos préjugés, être à fon aife & libre eft toujours fon premier defir; le vêtement le plus fimple, le plus commode, celui qui l'affujettit le moins, est toujours le plus précieux pour lui.

Il y a une habitude du corps convenable aux exercices -& une autre plus convenable à l'inaction. Celle-ci, laiffant aux humeurs un cours égal & uniforme, doit garantir le corps des altérations de l'air : l'autre le faifant passer sans cesse de l'agitation au repos. & de la chaleur au froid, doit l'accoutumer aux mêmes altérations. Il fuit de-là que les gens cafaniers & fédentaires doivent s'habiller chaudement en tout tems, afin de se conserver le corps dans une température uniforme. la même à peu près dans toutes les faifons & à toutes les heures du jour. Ceux, au contraire, qui vont & viennent, au vent, au foleil, à la pluie, qui agiffent beaucoup. & paffent la plupart de leur tems fub dio , doivent être toujours vêtus légerement, afin de s'habituer à toutes les viciffitudes de l'air. & à tous les degrés de température. fans en être incommodés. Je confeillerois aux uns & aux autres de ne point changer d'habits felon les faifons, & ce fera la pratique conftante de mon Emile, en quoi je n'entends pas qu'il porte l'été ses habits d'hiver, comme les gens fédentaires, mais qu'il porte l'hiver fes habits d'été, comme les gens laborieux. Ce dernier usage a été celui du Chevalier Newton pendant toute sa vie. & il a vécu quatrevingts ans.

Peu ou point de coëffure en toute faison. Les anciens Egyptiens avoient toujours la tête nue; les Perses la couvroient de rosses tiares, & la couvrent encore de gros turbans, dont, felon Chardin, l'air du pays leur rend l'usage nécessaire. J'ai remarqué dans un autre endroit (18) la diffinction que fit Hérodote fur un champ de bataille entre les crânes des Perfes & ceux des Egyptiens. Comme donc il importe que les os de la tête deviennent plus durs, plus compactes, moins fragiles & moins poreux pour mieux armer le cerveau non-feulement contre les bleffures, mais contre les rhumes, les fluxions, & toutes les impressions de l'air, accoutumez vos enfans à demeurer été & hiver, jour & nuit, toujours tête nue. Que si pour la propreté & pour tenir leurs cheveux en ordre, vous leur voulez donner une coëffure durant la nuit, que ce foit un bonnet mince à claire voie, & femblable au rezeau dans lequel les Bafques enveloppent leurs cheveux. Je fais bien que la plupart des mercs. plus frappées de l'observation de Chardin que de mes raifons, croiront trouver par-tout l'air & Perfe; mais moi ie n'ai pas choisi mon Eleve Européen pour en faire un Asiatique,

"En général, on habille trop les enfans & fur-tout durant le premier âge. Il faudroit plutôt les endurcir au froid qu'au chaud; le grand froid ne les incommode jamais quand on les y laiffe expofés de bonne heure: mais-le

<sup>(18)</sup> Lettre à M. d'Alembert fur les Spectacles, page 109, premiere Edition.

tissu de leur peau, trop tendre & trop lache encore, laissant un trop libre passage à la transpiration, les livre par l'extreme chaleur à un épuisement inévitable. Aussis enmarque-tron qu'il en meur plus dans le mois d'Août que dans aucun autre mois. D'ailleurs, il paroit constant, par la compariation des Peuples du Nord & de ceux du Midi, qu'on se rend plus robuste en supportant l'excès du froid que l'excès de la chaleur; mais à mesure que l'enfant grandit, & que ses fibres se fortient, accoutumez-le peu-à-peu à braver les rayons du soleil; en allant par degrés vous l'endurciriez sans danger aux ardeurs de la Zone torride.

Locke, au milieu des préceptes mâles & fenfés qu'il nous donne, retombe dans des contradidions qu'on n'artendroit pas d'un raifonneur aufil exad. Ce même homme qui veut que les enfans se baignent l'été dans l'eau glacée, ne veut pas, quand ils sont échauffés, qu'ils boivent frais ni qu'ils se couchent par terre dans des endroits humides (19). Mais puisse il veut que les souliers des enfans prennent l'eau dans tous les tems, la prendront-ils moins quand l'enfant aura chaud, & ne peut-on pas lui faire du corps par rapport aux pieds les mêmes induétions qu'il saît des pieds par rapport aux mains, & du corps par rapport au viñage; Si vous voulez, lui dirois-je, que l'homme foit tout viñge,

(19) Comme si les petits Paysans midité de hoissificient la terre bien seche pour s'y assection ou pour s'y coucher, & sus les qu'on eut jamais eui dire que l'hu- Sauvage

midité de la terre ent fait du mal à pas un d'eux? A écouter là-deffus les Médecins, on croiroit les Sauvages tout perclus de rhumatismes. pourquoi me blâmez , vous de vouloir qu'îl foit tout pieds? Pour empécher les enfans de boire quand ils ont chaud, il preférit de les accoutumer à manger préalablement un morceau de pain avant que de boire. Cela est bien étrange, que quand l'enfant a foif, il faille lui donner à manger; j'aimerois mieux, quand il a faim, lui donner à boire. Jamais on ne me perfuudera que nos premiers appétits foient il déréglés, qu'on ne puisse les satisfaire sans nous expofer à périr. Si cela étoit, le genre humain se sur cent fois déruit avant qu'on eût appris ce qu'il faut saire pour le conserver.

Toutes les fois qu'Emile aura foif, je veux qu'on lui donne à boire. Je veux qu'on lui donne de l'eau pure & fans aucune préparation, pas même de la faire dégourdir, fût-il tout en nage, & fût-on dans le cœur de l'hiver. Le feul foin que je recommande, est de distinguer la qualité des eaux. Si c'est de l'eau de riviere, donnez-la lui sur-lechamp telle qu'elle fort de la riviere. Si c'est de l'eau de fource, il la faut laiffer quelque tems à l'air avant qu'il la boive. Dans les faifons chaudes, les rivieres font chaudes; il. n'en est pas de même des sources, qui n'ont pas reçu' le contact de l'air. Il faut attendre qu'elles foient à la température de l'athmosphere. L'hiver, au contraire, l'eau de source est à cet égard moins dangcreuse que l'eau de riviere. Mais il n'est ni naturel ni fréquent qu'on se mette l'hiver en fueur, fur-tout en plein air. Car l'air froid, frappant incessamment sur la peau, répercute en dedans la sueur, & empêche les pores de s'ouvrir affez pour lui donner un

paffage libre. Or, je ne prétends pas qu'Emile s'exerce l'hiver au coin d'un bon feu, mais dehors en pleine campagne au milieu des glaces. Tant qu'il ne s'échauffera qu'à faire & lancer des balles de neige, laiffons-le boire quand il aura foif, qu'il continue de s'exercer après avoir bu, & n'en craignons aucun accident. Que si par quelqu'autre exercice il se met en sieur, & qu'il ait foif; qu'il boive froid, même en ce tems là. Faires s'eulement en sorte de le mener au loin & à petits pas chercher son eau. Par le froid qu'on simposse, il sera s'uffishamment rafraichi en arrivant, pour la boire fans aucun danger. Sur - tout prenez ces précautions sans qu'il s'en appercoive. Paimerois mieux qu'il s'en quelquesis malade que sans ceste attentif à sa sante.

Il faut un long fommeil aux enfans, parce qu'ils font un extrême exercice. L'un sert de correctif à l'autre; aussi voit-on qu'ils ont besoin de tous deux. Le tems du repos est celui de la nuit, il est marqué par la nature. C'est une observation constante que le sommeil est plus tranquille-& plus doux tandis que le foleil est fous l'horizon; & que l'air échauffé de ses rayons ne maintient pas nos sens dans un fi grand calme. Ainfi l'habitude la plus falutaire est certainement de se lever & de se coucher avec le soleil. D'où il fuit que dans nos climats l'homme & tous les animaux ont en général besoin de dormir plus long-tems l'hiver que l'été. Mais la vie civile n'est pas assez simple, assez naturelle, affez exempte de révolutions, d'accidens, pour qu'on doive accoutumer l'homme à cette uniformité, au point de la lui rendre néceffaire. Sans doute il faut s'affuiettir jettir aux regles; mais la premiere est de pouvoir les enfreindre sans risque, quand la nécessiré le veut. N'allez donc pas amollir indiscretement votre Eleve dans la continuité d'un paisible sommeil, qui ne soit jamais interrompu. L'uvezle d'abord sans gêne à la loi de la nature, mais n'oubliez pas que parmi nous il doit être au-dessus de cette loi; qu'il doit pouvoir se coucher tard, se lever matin, être éveillé brusquement, passer les nuits debout, sans en être éveillé brusquement, passer les nuits debout, sans en être éveillé brusquement, passer les nuits debout, sans en étre éveillé brusquement, passer les nuits debout, sans en étre éveillé brusquement en ser not passer en allant toujours doucement & par degrés, on forme le tempérament aux mêmes chosès qui le détruisent, quand on l'y soumet déjà tout sormé.

Il importe de s'accourumer d'abord à être mal couché; c'eft le moyen de ne plus trouver de mauvais lir. En général, la vie dure, une fois tournée en habitude, multiplie les fenfations agréables: la vie molle en prépare une infinité de déplaifantes. Les gens élevés trop délicaement ne trouvent plus le fommeil que fur le duver; les gens accoutumés à dormir fur des planches le trouvent par-tout: il n'y a point de lir dur pour qui s'endort en se couchart.

Un lit mollet, où l'on s'ensevelit dans la plume ou dans l'édredon, sond & dissoud le corps, pour ainst dire. Les reins enveloppés trop chaudement s'échaussent. De-là réfultent souvent la pierre ou d'autres incommodités, & infailliblement une complexion délicate qui les nourrit toutes.

Le meilleur lit est celui qui procure un meilleur sommeil.
Voilà celui que nous nous préparons Emile & moi pendant
Emile. Tome L. B b

la journée. Nous n'avons pas befoin qu'on nous amene des efclaves de Perse pour faire nos lits; en labourant la terre nous remuons nos matelas.

Je fais par expérience que quand un enfant eft en fanté l'on eft maitre de le faire dormir & veiller prefqu'à volonté, Quand l'enfant eft couché, & que de fon babil il ennuie fa Bonne, elle lui dit, dormez; c'eft comme fi elle lui difoir, portez-vous bien, quand il est malade. Le vrai moyen de le faire dormir est de l'ennuyer lui-même. Parlez tant, qu'il foir forcé de se taire, & bientôt il dormira: les sermons sont toujours bons à quelque chose; autant vaut le précher que le bercer: mais si vous employez le soir ce narcotique, gardezvous de l'employer le jour.

Péveillerai quelquefois Émile, moins de peur qu'il ne prenne l'habitude de dormir trop long-tems, que pour l'accourumer à tout, méme à étre éveillé brufquement. Au furplus j'aurois bien peu de talent pour mon emploi, si je ne savois pas le forcer à s'éveiller de lui-même, & à se lever, pour ainsi dire, à ma volonté, sans que je lui dise un seul mot.

S'il ne dort pas affez, je lui laifie entrevoir pour le lendemain une matinée enuyeufe, & lui-même regardera comme autant de gagné tout ce qu'il pourra laiffer au fommeil : s'il dort trop, je lui montre à fon réveil un amufement de fon goût. Veux-je qu'il s'éveille à point nommé, je lui dis; demain à fix heures on part pour la péche, on fe va promener à un tel endroit, voulez -vous en être? il confent, il me prie de l'éveiller; je promets, ou je ne promets point, felon le befoin: s'il s'éveille trop tard, il me trouve parti. Il y aura du malheur si bientôt il n'apprend à s'éveiller de luimême.

Au refle, s'il arrivoit, ce qui est rare, que quelqu'ensant indolent est du penchant à croupir dans la paresse, il ne saut point le livrer à ce penchant, dans lequel il s'engourdiroit rour-à-fait, mais lui administrer quelque stimulant qui l'éveille. On conçoit bien qu'il n'est pas question de le faire agir par force, mais de l'émouvoir par quelque appétit qui l'y porte, & cet appétit, pris avec choix dans l'ordre de la nature, pous mene à la fois à deux sins.

Je n'imagine rien dont, avec un peu d'adreffe, on ne pôt infpirer le goût, même la fureur aux enfans, fans vanité, înns émulation, fans jaloufie. Leur vivacité, leur efpiri imitateur fuffilent; fur-tout leur gaiteté naturelle, inflrument dont la prife est fûre, & dont jamais précepteur ne sput s'avitér. Dans tous les jeux où ils sont bien persuadés que ce n'est que jeu, ils fouffirent fans se plaindre, & même en riant, ce qu'ils ne soutient in mais autrement, sans vertre des tortens de larmes. Les longs jeines, les coups, la brûlure, les statigues de toute espece sont les amustemens des jeunes Sauvages; preuve que la douleur même a son affionnement, qui peut en der l'amertume; mais il n'appartient pas à tous les maîtres de savoir apprêter ce ragoût, ni peut-être à tous les distiples de le savourer sans grimace. 'It e voil de nouveau, si en v'e vende santé, each es le savourer sans grimace.' It e voil de nouveau, si en v'e vende santé, each est dans les exceptions.

Ce qui n'en souffre point est cependant l'assujettissement de l'homme à la douleur, aux maux de son espece, aux accidens,

aux périls de la vie, enfin à la mort; plus on le familiarifera avec toutes ces idées, plus on le guérira de l'importune senfibilité qui ajoute au mal l'impatience de l'endurer ; plus on l'apprivoifera avec les fouffrances qui peuvent l'atteindre, plus on leur ôtera, comme eût dit Montaigne, la pointure de l'étrangeté, & plus auffi l'on rendra fon ame invulnérable & dure : fon corps fera la cuiraffe qui rebouchera tous les traits dont il pourroit être atteint au vif. Les approches même de la mort n'étant point la mort, à peine la fentira-t-il comme telle : il ne mourra pas, pour ainsi dire : il sera vivant ou mort : rien de plus. C'est de lui que le même Montaigne eût pu dire. comme il a dit d'un Roi de Maroc , que nul homme n'a vécu si avant dans la mort. La constance & la fermeté sont, ainsi que les autres vertus, des apprentiffages de l'enfance : mais ce n'est pas en apprenant leurs noms aux enfans qu'on les leur enseigne, c'est en les leur faisant goûter sans qu'ils sachent ce que c'eft.

Mais à propos de mourir, comment nous conduirons-nous avec notre Eleve, relativement au danger de la petite vérole? La lui ferons-nous inoculer en bas âge, ou fi nous attendrons qu'il la prenne naturellement? Le premier parti, plus conforme à notre pratique, garantit du péril l'âge où la vie est la plus précieuse, au risque de celui où elle l'est le moins; si toutefois on peut donner le nom de risque à l'inoculation bien adminisfrée.

Mais le fecond est plus dans nos principes généraux, de laisser faire en tout la nature, dans les soins qu'elle aime à prendre seule, & qu'elle abandonne aussi-tôt que l'homme veut s'en méler. L'homme de la nature est toujours préparé : laiffons-le inoculer par le maître ; il choisira mieux le moment que nous.

N'allez pas de-là conclure que je blâme l'inoculation : car le raifonnement fur lequel j'en exempte mon Eleve iroit trèsmal aux vôtres. Votre éducation les prépare à ne point échapper à la petite vérole au moment qu'ils en feront atraqués : fa vous la laiffez venir au hazard, il est probable qu'ils en péri-ront. Je vois que dans les différens pays on résiste d'autant plus à l'inoculation qu'elle y devient plus nécessaire, & la raison de cela se sent aisement. A peine aussi daignerai-je traiter cette question pour mon Emile. Il sera inoculé, ou il ne le sera pas, selon les tems, les lieux, les circonstances : cela est presque indifférent pour lui. Si on lui donne la petite vérole, on aura l'avantage de prévoir & connoître son mal d'avance; c'est quelque chose : mais s'il la prend naturellement, nous l'aurons préservé du Médecin; c'est encore plus.

Une éducation exclusive, qui tend seulement à distinguer du peuple ceux qui l'ont reque, présere toujours les instructions les plus coûteuses aux plus commanes, & par cela même aux plus utiles. Ainsi les jeunes gens élevés avec soin apprennent tous à monter à cheval, parce qu'il en coûte beaucoup pour cela; mais presqu'aucun d'eux n'apprend à nager, parce qu'il n'en coûte rien, & qu'un Artisin peut savoir nager aussi bien que qui que ce soit. Cependant, sans avoir sait son académie, un voyageur monte à cheval, s'y tent & s'en sert assez pour le besoin; mais dans l'eau si l'on tent de serve de pour le besoin; mais dans l'eau si l'on

ne nage on fe noye, & l'on ne nage point sans l'avoir appris. Enfin, l'on n'est pas obligé de monter à cheval sous peine de la vie, au lieu que nul n'est sur d'viter un danger auquel on est si s'on comme sur la terre; que ne peut—il vivre dans tous les élémens! Si l'on pouvoit apprendre à voler dans les airs', j'en serois un aigle; j'en ferois une salamandre, si l'on pouvoit s'endurcir au seu.

On craint qu'un enfant ne se noye en apprenant à nager; qu'il se noye en apprenant ou pour n'avoir pas appris, ce se fera toujours votre faute. C'est la seule vanité qui nous rend téméraires; on ne l'est point quand on n'est vu de personne: Emile ne le seroit pas quand il seroit vu de tout l'Univers. Comme l'exercice ne dépend pas du risque, dans un canal du parc de son pere il apprendroit à traverser l'Hellessons; mais il saut s'apprivois ra ur risque même, pour apprendre à ne s'en pas troubler; c'est une partie essentielle de l'apprentissage dont je parlois tout-à-l'heure. Au reste, attentif à mestrer le danger à ses forces, & à le partager toujours avec lui, je n'aurai gueres d'imprudence à craindre, quand je réglerai le soin de sa conservation sur celui que je dois à la mienne.

Un enfant est moins grand qu'un homme; il n'a ni fa force ni fa raison; mais il voit & entend aussi-bien que lui, ou à très-peu près; il a le gott aussi sensible quoiqu'il l'ait moins délicat, & distingue aussi-bien les odeurs quoiqu'il n'y metre pas la même sensualité. Les premieres facultés qui se forment & se persédionnent en nous sont les sens. Ce sont donc les premieres qu'il faudroit cultiver; ce font les feules qu'on oublie, ou celles qu'on néglige le plus.

Exercer les sens n'est pas seulement en saire usage, c'est apprendre à bien juger par eux, c'est apprendre, pour ainst dire, à senir; car nous ne savons ni roucher, ni voir, ni entendre que comme nous avons appris.

Il v a un exercice purement naturel & méchanique, qui fert à rendre le corps robufte, fans donner aucune prife au jugement : nager, courir, faurer, fouetter un fabot, lancer des pierres; tout cela est fort bien; mais n'avons-nous que des bras & des jambes? N'avons-nous pas auffi des veux, desoreilles, & ces organes sont-ils superflus à l'usage des premiers? N'exercez donc pas seulement les forces, exercez tous les sens qui les dirigent, tirez de chacun d'eux tout le parti possible, puis vérifiez l'impression de l'un par l'autre, Mesurez. comptez, pesez, comparez. N'employez la force qu'après avoir estimé la résistance : faites toujours en sorte que l'estimation de l'effet précede l'ufage des moyens. Intéreffez l'enfant à ne jamais faire d'efforts infuffisans ou superflus. Si vous l'accoutumez à prévoir ainsi l'effet de tous ses mouvemens, & à redresser ses erreurs par l'expérience, n'est-il pas clair que plus il agira, plus il deviendra judicieux?

S'agir-il d'ébranler une maffe ? S'il prend un lévier trop long il dépenfera trop de mouvement, s'il le prend trop cour il n'aura pas affez de force : l'expérience hi peut apprendre à choîfir précifément le bâron qu'il hi faut. Cette fageffe n'est donc pas au-dessius de son âge. S'agir-il de porter un fardeau ? S'il veut le prendre, aussi pesant qu'il peut le porter , & n'eq point effayer qu'il ne fouleve, ne fera-t-il pas forcé d'en eltimer le poids à la vue ? Sait-il comparer des maffes de même mariere & de différentes groffeurs ? Qu'il choififfe entre des maffes de même groffeur & de différentes matieres; il faudra bien qu'il s'applique à comparer leurs poids fpécifiques. Pai vu un jeune homme, très-bien élevés, qui ne voulut croire qu'après l'épreuve, qu'un feau plein de gros coupeaux de bois de chêne fût moins pesant que le même feau rempli d'eau.

Nous ne sommes pas également maîtres de l'usage de tous nos fens. Il v en a un, favoir le toucher, dont l'action n'eft iamais suspendue durant la veille; il a été répandu sur la surface entiere de notre corps, comme une garde continuelle, pour nous avertir de tout ce qui peut l'offenser. C'est aussi celui dont, bon gré malgré, nous acquérons le plutôt l'expérience par cer exercice continuel. & auguel par conféquent nous avons moins besoin de donner une culture particuliere. Cependant nous observons que les aveugles ont le tact plus für & plus fin que nous : parce que , n'étant pas guidés par la vue, ils sont forcés d'apprendre à tirer uniquement du premier sens les jugemens que nous fournit l'autre. Pourquoi donc ne nous exerce-t-on pas à marcher comme eux dans l'obscurité, à connoître les corps que nous pouvons atteindre, à juger des objets qui nous environnent, à faire, en un mot, de nuit & fans lumiere, tout ce qu'ils font de jour & fans yeux? Tant que le foleil luit , nous avons fur eux l'avantage; dans les ténebres ils sont nos guides à leur tour. Nous sommes aveugles la moitié de la vie; avec la différence que les vrais

vrais aveugles favent roujours se conduire, ét que nous n'osons faire un pas au cœur de la nuit. On a de la lumiere, me dira-t-on: Eh quoi! toujours des machines! Qui vous répond qu'elles vous fuivront par-tout au befoin ? Pour moi, j'aime mieux qu'Emile ait des yeux au bout de ses doigts, que dans la boutique d'un Chandelles

Etes-vous enfermé dans un édifice au milieu de la nuit . frappez des mains; vous appercevrez au réfonnement du licu. si l'espace est grand ou petit, si vous êtes au milieu ou dans un coin. A demi-pied d'un mur, l'air moins ambiant & plus réfléchi vous porte une autre fenfation au vifage. Reflez en place. & tournez-vous fuccessivement de tous les côtés; s'il y a une porte ouverte, un léger courant d'air vous l'indiquera. Etes-vous dans un bateau, vous connoîtrez, à la maniere dont l'air vous frappera le vifage, non-feulement en quel fens vous allez, mais si le fil de la riviere vous entraîne lentement ou vîte. Ces observations & mille autres semblables, ne peuvent bien se faire que de nuit ; quelque attention que nous voulions leur donner en plein jour, nous ferons aidés ou diffraits par la vue, elles nous échapperont. Cependant il n'y a encore ici ni mains, ni bâton; que de connoiffances oculaires on peut acquérir par le toucher, même sans rien toucher du rout!

Beaucoup de jeux de nuit. Cet avis est plus important qu'il ne semble. La nuit effraye naturellement les hommes, & quelquefois les animaux (20). La raison, les connoissances,

(20) Cet effroi devient très-manifeste dans les grandes éclipses de soleil.

Emile. Tome I. C.

Pesprit, le courage, délivrent peu de gens de ce tribut. Pai vu des raifonneurs, des efprits-forts, des Philosophes, des Militaires intrépides en plein jour, trembler la nuit, comme des femmes, au bruit d'une feuille d'arbre. On attribue cet effroi aux contes des nourrices, on fe trompe; il v a une cause naturelle. Quelle est cette cause? La même qui rend les fourds défians & le peuple fuperstitieux , l'ignorance des choses qui nous environnent & de ce qui se passe autour de nous (21). Accoutumé d'appercevoir de loin les obiets, &

(21) En voici encore une autre caufe bien expliquée par un philofoohe dont le cite fouvent le Livre . & dont les grandes vues m'inftruifent encore plus fouvent.

" Lorfque par des circonftances n particulieres nous ne pouvons avoir n une idée juste de la distance , n & que nous ne pouvons juger des » objets que par la grandeur de " l'angle , ou plutôt de l'image qu'ils n forment dans nos yeux . nous neus trompons alors nécessairement n fur la grandeur de ces obiets : n tout le monde a éprouvé qu'en voyas geant la nuit, on prend un buif-" fon dont on est près pour un grand m arbre dont on est loin, ou bien on 20 prend un grand arbre éloiené nour " un buiffon oui est voisin : de même m fi on ne connoit pas les objets par

» leur forme, & qu'on ne puiffe avoir so par ce moven aucune idée de a diffance on fe trompera encore

" nécessairement : une mouche qui n paffera avec rapidité à quelques " pouces de diftance de nos veux » nous paroitra dans ce cas étre un n oifeau qui en feroit à une très-grande " diftance ; un cheval qui feroit fans

33 mouvement dans le milieu d'une , campagne & qui feroit dans une " attitude semblable, par exemple, n à celle d'un mouton, ne nous pa-, roitra plus qu'un gros mouton , 27 tant que nous ne reconnoitrons

" pas que c'est un cheval; mais des , que nous l'aurons reconnu , il , nous paroitra dans l'inftant gros » comme un cheval, & nous recti-, fierons fur-le-champ notre pre-.. mier jugement.

" Toutes les fois qu'on fe trouven ra dans la nuit dans des lieux ninconnus où l'on ne pourra juger . de la distance , & où l'on ne 22 pourra reconnoitre la forme des # chofes à cause de l'obscurité ... de prévoir leurs impressions d'avance, comment, ne voyant plus rien de ce qui m'entoure, n'y suppositoris-je pas mille étres, mille mouvemens qui peuvent me nuire, & dont il m'est impossible de me garantir? l'ai beau suvoir que je suis en sureté dans le sieu où je me trouve; je ne le sais jamais aussi-bien que si je le voyois actuellement: j'ai donc toujours un sujer de crainte que je n'avois pas en plein jour. Je suis, sil est vrai, qu'un corps étranger ne peut gueres agir sur le mien, sons s'annoncer par quelque bruit; aussi combien j'ai sins cesses l'orcille alerte! Au moindre bruit dont je ne puis discerner la cause, l'intérêt de ma conservation me sait d'abord

" fera en danger de tomber à tout » instant dans l'erreur au sujet des 23 jugemens que l'on fera fur les · objets qui fe présenteront : c'est » de-là que vient la frayeur & l'espece 29 de crainte intérieure que l'obscu-» rité de la nuit fait sentir à presm oue tous les hommes : c'est fur p cela qu'est fondée l'apparence des · spectres & des figures gigantesques .. & épouvantables que tant de gens .. disent avoir vues : on leur ré-» pond communément que ces fip gures étoient dans leur imaginau tion ; cependant elles pouvoient être · réellement dans leurs yeux . & il » est très-possible qu'ils aient en a effet vu ce qu'ils disent avoir vu : n car il doit arriver nécessairement - toutes les fois qu'on ne pourra . juger d'un objet que par l'angle a qu'il forme dans l'œil , que cet

» voifin , & que s'il a d'abord pare » au Spectateur qui ne peut con-» noitre ce qu'il voit , ni juger , » à quelle distance il le voit , que n s'il a paru , dis-je d'abord de la hauteur de quelques pieds lorsqu'il a étoit à la distance de vingt ou n trente pas, il doit paroitre haut " de plusieurs toises lorsqu'il n'en » fera plus éloigné que de quel-, ques pieds , ce qui doit en effet " l'étonner & l'effraver , jusqu'à ce » qu'enfin il vienne à toucher l'obn jet ou à le reconnoitre ; car dans 30 l'instant même qu'il reconnoîtra 20 ce que c'est, cet objet qui lui panoissoit gigantesque, diminuera , tout-à-coup . & ne lui paroitra n plus avoir que sa grandeur réel. , le; mais fi l'on fuit ou qu'on Cc 2

» objet inconnu groffira & grandi-

» ra , à mefure qu'on en fera plus

supposer tout ce qui doit le plus m'engager à me tenir sur mes gardes, & par conséquent tout ce qui est le plus propre à m'essrayer.

N'entends-je abfolument rien? Je ne suis pas pour cela tranquille ; car ensin sans bruit on peut encore me surprendre. Il atur que je suppose les choses telles qu'elles étoient auparavant, telles qu'elles doivent encore ctre, que je voye ce que je ne vois pas. Ainsî forcé de mettre en jeu mon imagination, bientôt je n'en suis plus maître, & ce que j'ai fait pour me rassurer, ne sert qu'à m'alarmer davantage. Si j'entends du bruit, j'entends des voleurs; si je n'entends rien, je vois des santômes: la vigilance que m'inspire le soin de me conferver ne me donne que sujets de crainte. Tout ce qui doit me rassure n'est que dans ma raison, j'instinct plus fort me

" qu'on n'aura d'autre idée de cet » objet que c'elle de l'image qu'il s formolt dans l'œil , & qu'on aun ra réellement vu une figure gin gantesque ou épouvantable par la " grandeur & par la forme. Le » préjugé des spectres est donc fon-» dé dans la nature , & ces ap-30 parences ne dépendent pas comme ., le croient les Philosophes , uni-21 quement de l'imagination, , Hift. Nat. T. VI. pag. 22, in-12. Pai táché de montrer dans le texte comment il en dépend toujours en partie, & quant à la caufe expliquée dans ce passage, on voit que l'habitude de marcher la nuit , doit nous

n n'ofe approcher , il est certain

apprendre à diftinguer les apparences que la ressemblance des formes & la diversité des diftances font prendre aux objets à nos yeux dans l'obfcurité : car lorfque l'air est encore affez éclairé pour nous laiffer appercevoir les contours des obiers . comme il v a plus d'air interpofé dans un plus grand éloignement » nous devons toujours voir ces contours moins marqués quand l'objet est plus loin de nous, ce qui suffit à force d'habitude pour nous garantir de l'erreur qu'explique ici M. de Buffon. Quelque explication qu'on préfere , ma méthode est donc toujours efficace. & c'est ce que l'expérience confirme parfaitement.

parle tout autrement qu'elle. A quoi bon penser qu'on n'a rien à craindre, puisqu'alors on n'a rien à faire?

La cause du mal trouvée indique le remede. En toute chose l'habitude tue l'imagination, il n'y a que les objets nouveaux qui la réveillent. Dans ceux que l'on voit tous les jours, ce n'est plus l'imagination qui agit, c'est la mémoire, & voilà la raison de l'axiome ab assureit son sit passio; car ce n'est qu'au seu de l'imagination que les passions s'allument. Ne raisonnez donc pas avec celui que vous voulez guérir de l'horreur des ténebres; menez-l'y souvent, & loyez sur que tous les argumens de la Philosophie ne vaudront pas cet usge. La tête ne tourne point aux couvreurs sur les toits, & l'on ne voir plus avoir peur dans l'obscurité quiconque est accouruné d'y étre.

Voilà donc pour nos jeux de nuit un autre avantage ajouté au premier: mais pour que ces jeux réuffiffent, je n'y puis trop recommander la gaiset. Rien n'eft fi trifte que les ténebres: n'allez pas enfermer votre enfant dans un cachot. Qu'il rie en entrant dans l'oblœurité; que le rire le reprenne avant qu'il en forre; que, tandis qu'il y eft, l'idéc des amufemens qu'il quitte, & de ceux qu'il va retrouver, le défende des imaginations fantaftiques qui pourroient l'y venir chercher.

Il est un terme de la vie au-delà duquel on rétrograde en avançant. Je sens que j'ai passé ce terme. Je recommence, pour ainsi dire, une autre carriere. Le vuide de l'àge mûr, qui s'est sait fait sentir à moi, me retrace le doux tems du premier âge. En vieillissant je redoviens ensant, & je me rappelle

plus volontiers ce que j'ai fait à dix ans, qu'à trente. Lecteurs, pardonnez-moi donc de tirer quelquefois mes exemples de moi-même; car pour bien faire ce livre, il faut que je le fasse avec plaisir.

Pétois à la campagne en pension, chez un Ministre appellé M. Lambercier. Pavois pour camarade un cousin plus riche que moi, & qu'on traitoit en hérisier, tandis qu'éloigné de mon pere, je n'étois qu'un pauvre orphelin. Mon grand cousin Bernard étoit singulierement poltron, sur-tout la nuit. Je me moquai tant de sa frayeur, que M. Lambercier, ennuyé de mes vanteries, voulut mettre mon courage à l'épreuve. Un soir d'automne, qu'il faisoit très-obstur, il me donna la clef du Temple, & me dit d'aller chercher dans la chaire la Bible qu'on y avoit laissée. Il ajouta, pour me piquer d'honneur, quelques mots qui me mirent dans l'impuissance de reculer.

Je partis fans lumiere; si j'en avois eu, ç'auroit peut-être été pis encore. Il faloit passer par le cimetiere; je le traversai gaillardement; car tant que je me sentois en plein air, je n'eus jamais de frayeurs nocturnes.

En ouvrant la porte, j'entendis à la voûte un certain retentiffement que je crus ressembler à des voix, & qui commença d'ébranler ma sermeté romaine. La porte ouverte, je voulus entrer: mais à peine eus-je fait quelques pas, que je m'arrêtal. En appercevant l'obscurité profonde qui régnoit dans ce vasse lieu, je su saiss d'une terreur qui me sit dresse se cheveux; je je réctrograde, je sors, je me mets à fuir tout tremblant. Je trouvai dans la cour un petit chien nommé Sultan, dont les careffes me raffurerent. Honteux de ma frayeur, je revins fur mes pas, tàchant pourtant d'emmener avec moi Sultan, qui ne voulut pas me fuivre. Je franchis brufquement la porte, l'entre dans l'Eglife. A peine y fus-je rentré, que la frayeur me reprit, mais si fortement, que je perdis la tête; & quoique la chaire su à droite, & que je le squsse très-bien, ayant tourné sans m'en appercevoir, je la cherchai long-tems à gauche, je m'embarrassai dans les bancs, je ne strois plus où l'étois; & ne pouvant trouver ni la chaire, ni la porte, je tombai dans un bouleversement inexprimable. Ensin l'apperçois la porte, je viens à bour de sortir du Temple, & je m'en cloigne comme la premiere sois, bien résolu de n'y jamais rentrer selu qu'en olein iour.

Je reviens jufqu'à la maison. Prêt à entrer, je dissingue la voix de M. Lambercier à de grands éclats de rire. Je les prends pour moi d'avance, & consus de m'y voir exposse, j'héssie à ouvrir la porte. Dans cet intervalle, j'entends Mademoisselle Lambercier s'inquiéter de moi, dire à la servante de prendre la lanterne, & M. Lambercier se disposer à me venir chercher, escorté de mon intrépide coussin, auquel ensuite on n'auroit pas manqué de faire tout l'honneur de l'expédition. A l'instant toutes mes frayeurs cessen, & ne me laissent que celle d'être surpris dans ma fuite: je cours, je vole au Temple, sans m'égarer, sans tatonner, j'arrive la la chaire, j'y monte, je prends la Bible, je m'élance en bas, dans trois sauts je suis hors du Temple, dont j'oubliai même de sermer la porte, j'entre dans la chambre hors d'haleine, je jette la Bible sur la table, essaré.

mais palpitant d'aise d'avoir prévenu le secours qui m'étoit destiné.

On me demandera si je donne ce trait pour un modele à suivre, & pour un exemple de la gaieté que j'exige dans ces sorces d'exercices? Non; mais je le donne pour preuwe que rien n'est plus capable de rassurer quiconque est estrayé des ombres de la nuit, que d'entendre dans une chambre voissine une compagnie assemblée rire & causer tranquillement. Je voudrois qu'au lieu de s'amuster ainst seul avec son Eleve, on rassemblée soirs beaucoup d'ensans de bonne humeur; qu'on ne les envoyste pas d'abord s'éparément, mais plusieurs ensemble, & qu'on n'en hazardàt aucun parfaitement seul, qu'on ne se situ bien assuré d'avance qu'il n'en feroit pas trop effrayé.

Je n'imagine rien de fi plaifant & de fi utile que de pareils jeux, pour peu qu'on voulût ufer d'adreffe à les ordonner. Je ferois dans une grande falle une effece de labyrinthe, avec des tables, des fauteuils, des chaifes, des paravents, Dans les inextricables tortuofités de ce labyrinthe, j'arrangerois au milieu de huit ou dix boîtes d'attrapes une autre boite prefque femblable, bien garnie de bonbons; je défignerois en termes clairs, mais fuccincês, le lieu précis où fe trouve la bonne boîte; je donnerois le renfeignement fufffant pour la diffinguer à des gens plus attentifs & moins étourdis que des enfans (121); puis, après avoir fait tirer au fort les

(22) Pour les exercer à l'attention ne leur dites jamais que des choses qu'ils aient un intérêt fensible & présent à bien entendre; surtout point de longueurs, jamais un mot superflu. Mais auss ne laissez dans vos discours ni obscurité ni équivoque.

petits

petits concurrens, je les enverrois tous l'un après l'autre, jusqu'à ce que la bonne boîte fût trouvée; ce que j'aurois foin de rendre difficile, à proportion de leur habileté.

Figurez-vous un petit Hercule arrivant une boîte à la main, tout fier de son expédition. La boîte se met sur la table, on l'ouvre en cérémonie. J'entends d'ici les éclats de rire, les huées de la bande joyeuse, quand, au lieu des confitures qu'on attendoit, on trouve bien proprement arrangés fur de la mouffe ou fur du coton, un hanneton, un escargot, du charbon, du gland, un navet, ou quelque autre pareille denrée. D'autres fois, dans une piece nouvellement blanchie on suspendra, près du mur, quelque jouet, quelque petit meuble qu'il s'agira d'aller chercher, fans toucher au mur. A peine celui qui l'apportera fera-t-il rentré, que, pour peu qu'il ait manqué à la condition, le bout de fon chapeau blanchi, le bout de ses souliers, la basque de son habit, sa manche trahiront fa mal-adresse. En voilà bien assez, trop peut-être, pour faire entendre l'esprit de ces sortes de jeux. S'il faut tout vons dire, ne me lifez point,

Quels avantages un homme ainfi élevé n'aura -t -il pas la nuit fur les autres hommes ? Ses pieds accoutumés à s'affermir dans les ténebres, ses mains exercées à s'appliquer aitément à tous les corps environnans, le conduiront fans peine dans la plus épuifie obscriptif. Son imagination pleine des jeux noclumes de sa jeunesse, s'el conduiront sur des objets estrayans. S'il croit entendre des éclats de rire, au lieu de ceux des éprirs follers, ce stront ceux de se sanciens camarades: s'il se peint une assemblée, ce ne sera

Emile, Tome I, Dd

point pour lui le fabbat, mais la chambre de fon Gouverneur. La nuit ne lui rappellant que des idées gaies, ne lui fera jamais affreufe; au lieu de la craindre, il l'aimera. S'agiril d'une expédition militaire, il fera prêt à toute heure, auffibien fœul qu'avec fa troupe. Il entrera dans le camp de Saili, il le parcourra fans s'égarer, il ira jufqu'à la tente du Roi fans éveiller perfonne, il s'en retournera fans être apperçu. Faut-il enlever les chevaux de Rhefus, adreffez-vous à lui fans crainte. Parmi les gens autrement élevés, vous trouverez difficilement un Ulvffe.

l'ai vu des gens vouloir, par des furprifes, accoutumer les enfans à ne s'effrayer de rien la nuit. Cette méthode est très-mauvaise; elle produit un effet tout contraire à celui qu'on cherche, & ne fert qu'à les rendre toujours plus craintifs. Ni la raifon, ni l'habitude ne peuvent raffurer fur l'idée d'un danger présent, dont on ne peut connoître le degré, ni l'espece, ni sur la crainte des surprises qu'on a souvent éprouvées. Cependant, comment s'assurer de tenir toujours votre Eleve exempt de pareils accidens? Voici le meilleur avis, ce me femble, dont on puisse le prévenir làdessus, Vous êtes alors, dirois-je à mon Emile, dans le cas d'une juste défense; car l'aggresseur ne vous laisse pas juger s'il veut vous faire mal ou peur, & comme il a pris ses avantages, la fuite même n'est pas un résuge pour vous, Saisissez donc hardiment celui qui vous furprend de nuit, homme on bête, il n'importe; ferrez-le, empoignez-le de toute votre force; s'il se débat, frappez, ne marchandez point les coups, & quoiqu'il puiffe dire ou faire, ne lâchez iamais prife, que

vous ne fachiez bien ce que c'est : l'éclaircissement vous apprendra probablement qu'il n'y avoit pas beaucoup à craindre, à & cette maniere de traiter les plaisans doit naturellement les rebuter d'y revenir.

Quoique le toucher foit de tous nos fens celui dont nous avons le plus continuel exercice, ses jugemens restent pourtant, comme je l'ai dit, imparfaits & groffiers, plus que ceux d'aucun autre; parce que nous mélons continuellement à son usage celui de la vue, & que l'œil atteignant à l'obiet plutôt que la main. l'esprit juge presque toujours sans elle. En revanche, les jugemens du tact font les plus fûrs, précifément, parce qu'ils font les plus bornés : car ne s'étendant qu'auffi loin que nos mains peuvent atteindre, ils rectifient l'étourderie des autres sens, qui s'élancent au loin sur des objets qu'ils appercoivent à peine, au lieu que tout ce qu'appercoit le toucher, il l'appercoit bien, Ajoutez que, joignant, quand il nous plair, la force des muscles à l'action des nerfs, nous unifions, par une fenfation fimultanée, au jugement de la température, des grandeurs, des figures, le jugement du poids & de la folidité. Ainfi le toucher étant de tous les fens celui qui nous instruit le mieux de l'impression que les corps étrangers peuvent saire sur le nôtre, est celui dont l'usage est le plus fréquent, & nous donne le plus immédiarement la connoiffance néceffaire à notre confervation.

Comme le toucher exercé supplée à la vue, pourquoi ne pourroit - il pas aussi suppléer à l'ouie jusqu'à certain point, puisque les sons excitent dans les corps sonores des charalemens sensibles au tach? En posant une main sur le corps

d'un violoncelle, on peut, fans le fecours des yeux ni des oreilles diltinguer à la feule maniere dont le bois vibre & frémit, fi le fon qu'il rend eft grave ou aigu, s'il eft tiré de la chantrelle ou du bourdon. Qu'on exerce le fens à ces différences, je ne doute pas qu'avec le tems, on n'y pût devenir fenfible au point d'entendre un air entier par les doigts. Or ceci (upposé, il eft clair qu'on pourroit aifément parler aux fourds en mulique; car les fons & les tems, n'étant pas moins fufceptibles de combinaifons régulieres que les articulations & les voix, peuvent être pris de même pour les élémens du difcours.

Il y a des exercices qui émouffent le fens du toucher, & le rendent plus obtus : d'autres au contraire l'aiguifent & le rendent plus délicat & plus fin. Les premiers, joignant beaucoup de mouvement & de force à la continuelle impression des corps durs, rendent la peau rude, calleuse, & lui ôtent le sentiment naturel; les feconds sont ceux qui varient ce même sentiment par un ta& léger & fréquent, en sorte que l'esprit attentis à des impressions incessament répétées, acquiert la facilité de juger toutes leurs modifications. Cette disférence est sensible dans l'usage des instrumens de musique : le toucher dur & meutrissant du violoncelle, de la contrebats, du violon même, rendant les doiges plus festibles, raccornit leurs extrémités. Le toucher liste & poli du clavecin les rend aussi flexibles de plus sensibles en même tems. En ceci donc le clavecin est à présirer.

Il importe que la peau s'endurcisse aux impressions de l'air, & puisse braver ses altérations; car c'est elle qui désend tout le refte. A cela près, je ne voudrois pas que la main trop fervilement appliquée aux mêmes travaux, vint à s'enducri; ni que fa peau devenue prefque offeufe perdit ce fentiment exquis, qui donne à connoître quels font les corps fur lefquels on la paffe, &, felon l'efpece de contact, nous fait quelquefois, dans l'obfeuriré, frissonner en diverses manieres.

Pourquoi faur-il que mon Eleve foit forcé d'avoir toujours fous ses pieds une peau de bœus? Quel mal y auroit--il que la sienne propre-pût au befoin lui servir de stemelle? Il est clair qu'en cette partie, la délicatesse de la peau ne peut jamais être utile à rien & peut souvent beaucoup nuire. Eveillés à minuit au cœur de l'hiver par l'ennemi dans leur ville, ses Genevois trouverent plurôt leurs sussis que leurs souliers. Si nul d'eux n'avoir sçu marcher nuds pieds, qui sait si Geneve n'estr point éét prisé.

Armons toujours l'homme contre les accidens imprévus. Qu'Emile coure les matins à pieds nuds, en toute faison, par la chambre, par l'étalier, par le jardin; loin de l'en gronder, je l'imiterai; feulement l'aurai foin d'écatrer le verre. Je parlerai bientôt des travaux & des jeux manuels; du refler, qu'il apprenne à faire tous les pas qui favorifent les évolutions du corps, à prendre dans toures les attitudes une position aisse de folide; qu'il fache fauter en éloignement, en hauteur, grimper sur un arbre, franchir un mur; qu'il trouve toujours son équilibre, que tous ses mouvemens, ses gesses soient ordonnés selon les loix de la pondération, long-tems avant que la Statique se méle de les lui expliquer. A la manière, que la Statique se méle de les lui expliquer. A la manière, dont son pied pose à terre, & dont son corps porte sur sa jambe, il doit sentie s'il est bien ou mal. Une affette assiliere a roujours de la grace, & cle spossures les plus sermes sont aussi les plus élégantes. Si j'étois maître à danser, je ne serois pas toutes les singeries de Marcel (13), bonnes pour le pays où il les fait : mais au lieu d'occuper éternellement mon Eleve à des gambades, je le menerois au pied d'un rocher : là, je lui montrerois quelle attitude il faut prendre, comment il faut porter le corps & la têre, quel mouvement il faut faire, de quelle maniere il faut poser, tantôt le pied, tantôt la main, pour suivre légerement les sentiers escarpés, raboteux & rudes, & s'élancer de pointe en pointe, tant en montant qu'en désendant. l'en ferois l'émule d'un chevreuil, plutôt qu'un Danseur de l'Opéra.

Autant le toucher concentre ses opérations autour de l'homme, autant la vue étend les siennes au-delà de lui. Cest là ce qui rend celles-ci trompeuses; d'un coup-d'eil un homme embrasse la moitié de son horizon. Dans cette multitude de sensitions simultanées & de jugemens qu'elles excitent, comment ne se tromper sur aucun? Ainsi la vue est de tous nos sens le plus sautif, précisement parce qu'il

(23) Celebre Mattre à danfer de Paris , lequel , connoissant par rufe, & donnoit à son art une importance qu'on fessoni de trouver sidicule, mais pour laquelle on lui pottoit au sond le plus grand refpect. Dans un autre art, non moins frivole, on voit encore aujourd'hui un Artific Comédien faire ainsi l'important & le fou , & ne réulir pas moins bien. Cette méthode est toujours sûre en France. Le vrai talent, plus simple & moins chaulatan, n'y fait point fortune, La modefie y est la vertu des fots, est le plus étendu, & que, précédant de bien loin tous les autres, ses opérations sont trop promptes & trop vastes, pour pouvoir être rechiféées par eux. Il y a plus; les illusions mêmes de la perspective nous sont nécessaires pour parvepir à connoître l'étendue, & à comparer ses parties. Sans les fausses apparences, nous ne verrions rien dans l'éloignement; sans les gradations de grandeur & de lumière, nous ne pourrions estimer aucune distance, ou plutôt il n'y en auroit point pour nous. Si de deux arbres égaux, celui qui est à cent pas de nous, nous paroissoit aussi grand & aussi distinct que celui qui est dix, nous les placerions à côte l'un de l'autre. Si nous appercevions toutes les dimensions des objets sous leur véritable mestire, nous ne verrions aucun espace, & tout nous paroitroit sur notre cil.

Le fins de la vue n'a, pour juger la grandeur des objets & leur diffance, qu'une même messure; âvoir l'ouverture de l'angle qu'ils font dans notre œil; & comme cette ouverture est un effet simple d'une cause compossée, le jugement qu'il excite en nous laisse chaque cause particuliere indéterminée, à ou devient nécessairement funis. Car comment distingue à la simple vue si l'angle par lequel je vois un objet plus petit qu'un autre, est tel parce que ce premier objet est en esse plus petit, ou parce qu'il est plus foismé?

Il faut donc suivre ici une méthode contraire à la précédente; au lieu de simplisser la sentation, la doubler, la vérifier toujours par une autre; assujet le l'organe visue la l'organe actile, & réprimer, pour ainsi dire, l'impéruosité du premier sens par la marche pessinte & réglésédu second. Faute de

nous affervir à cette pratique, nos mesures par estimation font très-inexastes. Nous n'avons nulle précision dans le coup-d'œil pour juger les hauteurs, les longueures, les profondeurs, les dithances; & la preuve que ce n'est pas tant la faute du sens que de son usage, c'est que les Ingénieurs, les Architectes, les Maçons, les Peintres, ont en général le coup-d'œil beaucoup plus sûr que nous, & apprécient les mesares de l'étendue avec plus de justesse; parce que leur métier leur donnant en ceci l'expérience que nous négligeons d'acquérir, ils ôtent l'équivoque de l'angle, par les apparences qui l'accompagnent, & qui déterminent plus exalement à leurs yeux, le rapport des deux causes de ct angle.

Tout ce qui donne du mouvement au corps fans le contraindre, est toujours facile à obtenir des enfans. Il y a mille moyens de les intérestre à mesurer, à connoître, à estime les distances. Voilà un ceriser fort haur, comment ferons-nous pour cueillir des cerises? l'échelle de la grange est-telle bonne pour cela? Voilà un ruisseus fort large, comment le traverserons-nous? une des planches de la cour postra-e-elle fur les deux bords? Nous voudrions de nos fenêtres, pécher dans les fossés du Château; combien de brasses distances entre capacitation de consideration ontre làpac? Je voudriois faire une escarpolette entre ces deux arbres, une corde de deux toises nous sussifiara-t-elle? On me dit que dans l'autre maison notre chambre aura ving-cian pieds gurrrés; croyez-vous qu'elle nous convienne? Grat-e-elle plas grande que celle-ci? Nous avons grand faim, voilà deux villages, auquel des seux ferons-nous plutôt pour ditare? &c.

Il s'agiffoit d'exercer à la course un enfant indolent & paresfeux , qui ne se portoit pas de lui-même à cet exercice ni à aucun autre, quoiqu'on le destinât à l'état militaire : il s'étoit perfuadé, ie ne fais comment, qu'un homme de fon range ne devoit rien faire ni rien favoir. & que fa noblesse devoit lui tenir lieu de bras, de jambes, ainfi que de toute espece de mérite. A faire d'un tel Gentilhomme un Achille au piedléger , l'adresse de Chiron même eût eu peine à suffire. La difficulté éroit d'autant plus grande que je ne voulois lui prescrire absolument rien : Pavois banni de mes droits les exhortations, les promesses, les menaces, l'émulation, le desir de briller : comment lui donner celui de courir sans lui rien dire? courir moi-même eût été un moyen peu fûr & sujet à inconvénient. D'ailleurs, il s'agissoit encore de tirer de cet exercice quelque objet d'instruction pour lui , afin d'accoutumer les opérations de la machine & celles du jugement à marcher toujours de concert. Voici comment je m'y pris : moi . c'est-à-dire , celui qui parle dans cet exemple.

En m'allant promener avec lui les après-midi, je metrois quelquefois dans ma poche deux gâteaux d'une espece qu'il aimoir beaucoup; nous en mangions chacun un à la promenade (24). & nous revenions fort contens. Un jour il s'apper-

(24) Promenade champêtre, comme ou verra dans l'infant. Les promenades publiques des villes font pernicieufes aux enfans de l'un & de l'autre fexe. C'eft là qu'ils commencent à se rendre vains & à vouloir être regardés; c'est au Luxembourg, aux Tuilleries, fur-tout au Palais-royal, que la belle Jeunesse de Paris va prendre cet air impertinent de fat qui la rend si ridicule, & la fait huer & détester dans toute l'Europe.

Emile. Tome L

çut que j'avois trois gâteaux ; îl en auroit pu manger fix fans s'incommoder : il dépêche promptement le fan pour me demander le troifieme. Non , lui dis-je , je le mangerois fort bien moi-même , ou nous le partagerions , mais j'aime mieux le voir difputer à la course par ces deux petits garçons que voilà. Je les appellai , je leur montrai le gâteau & leur propossi la condition. Ils ne demanderent pas mieux. Le gâteau fut pose sur une grande pierre qui servit de but. La carriere fatt marquée , nous allames nous affeoir ; au signal donné les petits garçons partirent : le vistorieux se fassifi du gâteau , & le mangea san missericorde aux yeux des spectareurs & du vaincu.

Cet amusement valoit mieux que le gâteau, mais il ne prit pas d'abord & ne produisit rien. Je ne me rebutai ni ne me pressai : l'institution des enfans est un métier où il faut favoir perdre du tems pour en gagner. Nous continuâmes nos promenades; fouvent on prenoit trois gâteaux, quelquefois quatre, & de tems à autre il v en avoit un , même deux pour les coureurs. Si le prix n'étoit pas grand, ceux qui le disputoient n'étoient pas ambitieux ; celui qui le remportoit étoit loué, fêté, tout se faisoit avec appareil. Pour donner lieu aux révolutions & augmenter l'intérêt, je marquois la carriere plus longue, i'v fouffrois plufieurs concurrens. A peine étoient-ils dans la lice que tous les passans s'arrêtoient pour les voir; les acclamations, les cris, les battemens de mains les animoient; je voyois quelquefois mon petit bon-homme treffaillir, se lever, s'écrier quand l'un étoit prêt d'atteindre ou de passer l'autre : c'étoient pour lui les Jeux Olympiques.

Cependant les concurrens ufoient quelquefois de fupercherie; ils fe retenoient mutuellement ou fe faifolent tomber, ou pouffoient des cailloux au paffage l'un de l'autre. Cela me fournit un fujet de les féparer, & de les faire partir de différens termes, quoiqué gallement cloignés du bu; on verra bientot la raison de cette prévoyance; car je dois traiter cette importante affaire dans un grand détail.

Ennuyé de voir toujours manger fous ses yeux des gâteaux qui lui faifoient grande envie, Monsieur le Chevalier s'avisa de soupconner enfin que bien courir pouvoit être bon à quelque chose, & voyant qu'il avoit aussi deux jambes il commença de s'effayer en fecret. Je me gardai d'en rien voir ; mais je compris que mon stratagême avoit réussi. Quand il se crut assez fort, (& je lus avant lui dans sa pensce) il affecta de m'importuner pour avoir le gâteau restant. Je le resuse ; il s'obstine, & d'un air dépité il me dit à la fin : Hé bien, mettezle fur la pierre, marquez le champ, & nous verrons. Bon! lui dis-ie en riant, est-ce qu'un Chevalier sait courir? Vous gagnerez plus d'appétit, & non de quoi le satisfaire. Piqué de ma raillerie, il s'évertue & remporte le prix d'autant plus aifément que j'avois fait la lice très-courte, & pris foin d'écarter le meilleur coureur. On conçoit comment ce premier pas étant fait. il me fur aifé de le tenir en haleine. Bientôt il prit un tel goût à cet exercice, que, sans faveur, il étoit presque sur de vaincre mes polissons à la course, quelque longue que fût la carriere.

Cet avantage obtenu en produisit un autre auquel je n'avois pas songé. Quand il remportoit rarement le prix, il le man-E e 1 geoit presque toujours seul, ainsi que saisoient ses concurrens; mais en s'accoutumant à la victoire, il devint généreux, & partageoit souvent avec les vaincus. Cela me sournit à moi-même une observation morale, & j'appris par-là quel étoit le vrai principe de la générosité.

En continuant avec lui de marquer en différens lieux les termes d'où chacun devoit partir à la fois, je fis, fans qu'il s'en appercût, les distances inégales, de forte que l'un, avant à faire plus de chemin que l'autre pour arriver au même but. avoit un défavantage visible : mais quoique je laissasse le choix à mon disciple, il ne savoit pas s'en prévaloir. Sans s'embarraffer de la distance, il préféroit toujours le beau chemin; de forte que, prévoyant aifément fon choix, j'étois à peu près le' maître de lui faire perdre ou gagner le gâteau à ma volonté, & cette adresse avoit aussi son usage à plus d'une fin. Cependant, comme mon dessein étoit qu'il s'appercût de la différence, je tâchois de la lui rendre fenfible : mais quoiqu'indolent dans le calme, il étoit si vif dans ses jeux, & fe défioit si peu de moi, que j'eus toutes les peines du monde à lui faire appercevoir que je le trichois. Enfin , i'en vins à bout maleré fon étourderie : il m'en fit des reproches. Je lui dis, de quoi vous plaignez-vous? Dans un don que je veux bien faire, ne fais-je pas maître de mes conditions? Qui vous force à courir ? Vous ai - je promis de faire les lices ég des? N'avez-vous pas le choix? Prenez la plus courte. on ne vous en empêche point : comment ne voyez-vous pas que c'est vous que je favorise, & que l'inégalité dont vous marmarez est toute à votre avantage si vous favez vous en

prévaloir? Cela étoit clair, il le comprit, & pour choifir, il falut y regarder de plus prèss. D'abord on voulut compter les pas; mais la mestire des pas d'un ensant est hente & fautive; de plus, je m'avisai de multiplier les 'courfes dans un même jour, & alors l'amustement devenant une espece de passion, l'on avoir regret de perdre à mesturer les lices le tems destiné à les parcourir. La vivacité de l'enfance s'accommode mal de ces lenteurs; on s'exerça donc à mieux voir, à mieux estimer une distance à la vue. Alors 'j'eus peu de peine à étendre & nourrir ce goût. Ensin, quelques mois d'épreuves & d'erreurs corrigées, jui formerent tellement le compas visuel, que quand je lui mettois par da pensée un gâteua sin quelque objet éloigné, il avoit le coup-d'œil presque aussis s'un quelque objet cloigné, il avoit le coup-d'œil presque aussis sir quelque objet cloigné, il avoit le coup-d'œil presque aussis s'un quelque objet cloigné, il avoit le coup-d'œil presque aussis s'un parenteur.

Comme la vue est de tous les sens celui dont on peut le moins séparer les jugemens de l'esprit, il faut beaucoup de tems pour apprendre à voir; il sout avoir long-tems comparé la vue au toucher pour accoutumer le premier de ces deux sens à nous saire un rapport sidele des sigures & des distances : sans le toucher, sans le mouvement progressifs, les yeux du monde les plus perçans ne sauroient nous donner aucune idée de l'étendue. L'Univers entier ne doit être qu'un point pour une huitre; il ne lui paroitroit rien de plus quand même une ame humaine informeroit cette huitre. Ce n'est qu'à force de marcher, de palper, de nombrer, de mesure les dimensions qu'on apprend à les estimer : mais aussi si l'on mesuroit aucune justesse, le sens se reposant sur l'instrument n'acquerroit aucune justesse, le sens se reposant sur l'instrument n'acquerroit aucune justesse.

fant passe tout d'un coup de la mesure à l'estimation; il faut d'abord que, continuant à comparer par parties ce qu'il ne fauroit comparer tout d'un coup, à des aliquotes précifes, il fabílitue des aliquotes par appréciation, & qu'au lieu d'appliquer toujours avec la main la mesure, il s'accoutume à l'appliquer seulement avec les yeux. Je voudrois pourtant qu'on vérifiat ses premieres opérations par des mesures réelles afin qu'il corrigeat ses erreurs, & que s'il reste dans le sens quelque fausse apparence, il apprit à la rectisier par un meilleur jugement. On a des mesures naturelles qui sont à peu près les mêmes en tous lieux; les pas d'un homme, l'étendue de fes bras, fa starure. Quand l'enfant estime la hauteur d'un étage, son Gouverneur peut lui servir de toise; s'il estime la hauteur d'un clocher, qu'il le toise avec les maisons. S'il veut favoir les lieues de chemin , qu'il compte les houres de marche: & fur-tout qu'on ne fasse rien de tout cela pour lui, mais ou'il le faffe lui-même.

On ne fauroit apprendre à bien juger de l'étendue & de la grandeur des corps, qu'on n'apprenne à connoître auffi leurs figures & même à les imjûct; car au fond cette imitation ne tient abfolument qu'aux loix de la perspective, & l'on ne peut célimer l'étendue sur ses apparences, qu'on n'ait quelque sentiment de ces loix. Les enfans, grands imitateurs, effayent tous de deffiner; je voudrois que le mien cultivât cet art, non précisément pour l'art même, mais pour se rendre l'œij juste & la main slexible; & en général il importe fort peu qu'il fache tel ou tel exercice, pourvn qu'il acquiere la perspicacité du, sens & la boune habitude du corps qu'on gagne par cet

exercice. Je me garderai donc bien de lui donner un maître à dessiner , qui ne lui donneroit à imiter que des imitations , & ne le feroit dessiner que sur des dessins : je veux qu'il n'ait d'autre maître que la nature, ni d'autre modele que les obiets. Je veux qu'il ait fous les yeux l'original même & non pas le papier qui le représente, qu'il cravonne une maison fur une maifon, un arbre fur un arbre, un homme fur un homme. afin qu'il s'accoutume à bien observer les corps & leurs apparences. & non pas à prendre des imitations fausses & conventionnelles pour de véritables imitations. Je le détournerai même de rien tracer de mémoire en l'absence des obiets. jusqu'à ce que, par des observations fréquentes, leurs figures exactes s'impriment bien dans fon imagination; de peur que, fub!lituant à la vérité des choses, des figures bizarres & fantastiques, il ne perde la connoissance des proportions, & le goût des beautés de la nature.

Je fuis bien que de cette maniere, il barbouillera longtems fans rien faire de reconnoiffable, qu'il prendra tard Pélégance des contours & le trait léger des Deffinateurs, peut-être jamais le dificementent des effets pittorefques & le bon goût du deffin; en revanche il contraêlera certainement un coup-d'œil plus juste, une main plus füre, la connoiffance des vrais rapports de grandeur & de figure qui font entre les animaux, les plantes, les corps naturels, & une plus prompte expérience du jeu de la perfpective: voith précisément ce que j'ai voulu faire, & mon . intention n'est pas tant qu'il fache imiter les objets que les coanoitre; j'aime mieux qu'il me montre une plaite d'acanthe, & qu'il trace moins bien le feuillage d'un chapiteau.

Au reste, dans cet exercice, ainsi que dans tous les autres, je ne prétends pas que mon Eleve en ait feul l'amusement. Je veux le lui rendre plus agréable encore en le partageant fans cesse avec lui. Je ne veux point qu'il ait d'autre émule que moi, mais je ferai fon émule fans relâche & fans rifque; cela mettra de l'intérêt dans ses occupations sans causer de jalqusie entre nous. Je prendrai le crayon à son exemple, je l'employerai d'abord aussi mal-adroitement que lui, Je serois un Apelles que je ne me trouverai qu'un barbouilleur. Je commencerai par tracer un homme, comme les laquais les tracent contre les murs; une barre pour chaque bras, une barre pour chaque jambe, & les doigts plus gros que le bras. Bien long-tems après nous nous appercevrons l'un ou l'autre de cette disproportion ; nous remarquerons qu'une jambe a de l'épaiffeur, que cette épaiffeur n'est pas par-tout la même, que le bras a fa longueur déterminée par rapport au corps, &c. Dans ce progrès je marcherai tout au plus à côté de lui, ou je le devancerai de si peu, qu'il lui sera toujours aisé de m'atteindre, & souvent de me surpasser. Nous aurons des couleurs, des pinceaux; nous tâcherons d'imiter le coloris des objets & toute leur apparence auffi bien que leur figure. Nous enluminerons, nous peindrons, nous barbouillerons; mais dans tous nos barbouillages nous ne cefferons d'épier la nature; nous ne ferons jamais rien que fous les yeux du maître.

Nous étions en peine d'ornemens pour notre chambre, en voilà

voilà de tout trouvés. Je fais encadrer nos desfins; je les fais couvrir de beaux verres, afin qu'on n'y touche plus, & que, les voyant rester dans l'état où nous les avons mis, chacun ait intérêt de ne pas négliger les siens. Je les arrange par ordre autour de la chambre, chaque dessin répété vingt . trente fois, & montrant à chaque exemplaire le progrès de l'auteur, depuis le moment où la maison n'est qu'un quarré presqu'informe, jusqu'à celui où sa facade, son prosil, ses proportions, ses ombres, sont dans la plus exacte vérité. Ces gradations ne peuvent manquer de nous offrir fans ceffe des tableaux intéreffans pour nous, curieux pour d'autres, & d'exciter toujours plus notre émulation. Aux premiers, aux plus groffiers de ces desfins je mets des cadres bien brillans, bien dorés, qui les rehaussent; mais quand l'imitation devient plus exacte, & que le dessin est véritablement bon, alors je ne lui donne plus qu'un cadre noir très-simple ; il n'a plus besoin d'autre ornement que lui-même, & ce seroit dommage que la bordure partageat l'attention que mérite l'objet. Ainsi, chacun de nous aspire à l'honneur du cadre uni : & quand l'un veut dédaigner un dessin de l'autre, il le condamne au cadre doré. Quelque jour, peut-être, ces cadres dorés passeront entre nous en proverbe, & nous admirerons combien d'hommes se rendent justice, en se faisant encadrer ainsi.

l'ai dit que la Géométrie n'étoit pas à la portée des enfans; mais c'elt notre faute. Nous ne fentons pas que leur méthode n'elt point la nôtre, & que ce qui devient pour nous l'art de raifonner, ne doit être pour eux que l'art de voir. Au lieu de leur donner notre méthode, nous ferions mieux de pren-

Emile. Tome L

dre la leur. Car notre maniere d'apprendre la Géométrie est bien autant une affaire d'imagination que de raifonnement. Quand la proposition est énoncée, il faut en imaginer la démonstration, c'est-à-dire, trouver de quelle proposition déjà sque celle-là doit être une conséquence, & de toutes les conséquences qu'on peut tirer de cette même proposition, chossir précissment celle dont il s'agit.

De cette maniere le raifonneur le plus exast, s'il n'eft inventif, doit refler court. Auffi qu'arrive-t-il de-là? Qu'au lieu de nous faire trouver les démonfitations, on nous les ditès; qu'au lieu de nous apprendre à raifonner, le maitre raifonne pour nous, & n'excrec que notre mémoire.

Faires des figures exactes, combinez-les, pofez-les l'une fur l'autre, examinez leurs rapports, vous trouverez toute la Géométrie étémentaire en marchant d'obsérvation en obsérvation, sans qu'il soit question ni de définitions ni de problèmes, ni d'aucune autre forme démonstrative que la simple superposition. Pour moi je ne prétends point apprendre la Géométrie à Emile, c'est lui qui me l'apprendra; je chercherai les rapports & il les trouvera; car je les chercherai de maniere à les lui siaire trouver. Par exemple, au lieu de me servir d'un compas pour tracer un cercle, je le tracerai avec une pointe au bout d'un fil tournant sur un pivot. Après cala quand je voudrai comparer les rayons entre eux, Emile se maquera de moi, & il me sera comprendre que le même sil toujours tendu ne peut avoir tracé des distances inégales.

Si je veux mesurer un angle de soixante degrés, je décris

du fommet de cet angle, non pas un arc, mais un cercle entier; car avec les enfans il ne faut jamais rien fous-entendre. Je trouve que la portion du cercle, comprife entre les deux côtés de l'angle, est la fixieme partie du cercle. Après cela je décris du méme fommet un autre plus grand cercle, & je trouve que ce second arc est encore la fixieme partie de son cercle, je décris un troiseme cercle concentrique sur lequel je fais la méme épreuve, & je la continue fur de nouveaux cercles, jusqu'à ce qu'Emile, choqué de ma stupidité, m'avertisse que chaque arc grand ou petit compris par le même angle sera toujours la sixieme partie de son cercle, &c. Nous voilà tout-à-Pheure à Pusge du rapporteur.

Pour prouver que les angles de fuite font égaux à deux droits, on décrit un cercle; moi, tout au contraire, je fais en forte qu'Emile rémarque cela; premierement dans le cercle, & puis je lui dis; fi l'on étoit le cercle, & qu'on laiffat les lignes droites, les angles auroient - ils changé de grandeur? &c.

On néglige la jufteffe des figures, on la supposé, & Pon évatache à la démonstration. Entre nous, au contraire, il ne sera jamais question de démonstration. Notre plus importante affaire sera de tirer des lignes bien droites, bien justes, bien égales; de faire un quarré bien parfait, de tracer un ecrele bien noul. Pour vérifier la justeffe de la figure, nous l'examinerons par toutes ses propriétés sensibles, & cela nous donnera occasion d'en découvrir chaque jour de nouvelles. Nous plierons par le diametre les deux demi-cercles, par la diagonale les deux moitiés du quarré: nous comparerons nos deux

figures pour voir celle dont les bords conviennent le plus exadement, & par conféquent la mieux faite; nous difjuterons fi cette égalité de partage doit avoir toujours lieu dans les parallélogrammes, dans les trapezes, &c. On effayera quelquefois de prévoir le fuccès de l'expérience avant de la faire, on tâchera de trouver des raifons, &c.

La Géométrie n'elt pour mon Eleve que l'art de se bien fevir de la regle & du compas; il ne doit point la consondre avec le dessin, où il n'employera ni l'un ni l'autre de ces instrumens. La regle & le compas seront rensermés sous la cles, & l'on ne lui en accordera que rarement l'usige & pour peu de tems, asin qu'il ne s'accouturen pas à barbouiller; mais nous pourrons quelquesois porter nos figures à la promenade, & causer de ce que nous aurons fait ou de ce que nous voudrons faire.

Je n'oublierai jamais d'avoir vu à Turin un jeune homme, à qui, dans fon enfance, on avoit appris les rapports des contours & des fuţrâces, en lui donnant chaque jour à choûir dans toutes les figures géométriques des gauffres ifopérimetres. Le petit gourmand avoit épuifé l'art d'Archimede pour trouver dans laquelle il y avoit le plus à mangier.

Quand un enfant joue au volant, il s'exerce l'œil & le bras à la jufteffe; quand il fouette un fabot, il accroît fa force en s'en fervant, mais fans rien apprendre. Pai demandé quel-quefois pourquoi l'on n'offroit pas aux enfans les mêmes jeux d'adreffe qu'ont les hommes : la paume, le mail, le billard, l'arc, le balon, les inftrumens de mulique. On m'a répondu que quefques-uns de ces jeux étoient au-deffus de

leurs forces. & que leurs membres & leurs organes n'étoient pas affez formés pour les autres. Je trouve ces raifons mauvaises : un enfant n'a pas la taille d'un homme. & ne laisse pas de porter un habit fait comme le fien. Je n'entends pas qu'il joue avec nos masses sur un billard haut de trois pieds ; ie n'entends pas qu'il aille peloter dans nos tripots, ni qu'on charge sa petite main d'une raquette de l'aumier, mais qu'il ioue dans une falle dont on aura garanti les fenêtres; qu'il ne se serve que de balles molles, que ses premieres raquettes foient de bois, puis de parchemin, & enfin de corde à boyau bandée à proportion de son progrès. Vous présèrez le volant, parce qu'il fatigue moins & qu'il est sans danger. Vous avez tort par ces deux raifons. Le volant est un jeu de semmes; mais il n'y en a pas une que ne fit fuir une balle en mouyement. Leurs blanches peaux ne doivent pas s'endurcir aux meurtriffures, & ce ne font pas des contufions qu'attendent leurs vifages. Mais nous, faits pour être vigoureux, croyonsnous le devenir sans peine; & de quelle défense serons-nous capables, si nous ne sommes jamais attaqués? On joue toujours lâchement les jeux où l'on peut être mal-adroit fans risque; un volant qui tombe ne sait de mal à personne, mais rien ne dégourdit les bras comme d'avoir à couvrir la tête. rien ne rend le coup-d'œil si juste que d'avoir à garantir les yeux. S'élancer du bout d'une falle à l'autre, juger de bond d'une balle encore en l'air, la renvoyer d'une main forte & fûre, de tels jeux conviennent moins à l'homme qu'ils ne fervent à le former.

Les fibres d'un enfant, dit-on, font trop molles, elles ont

moins de reffort, mais elles en font plus flexibles; fon bras est fibible, mais ensin c'est un bras; on en doit faire, proportion gardée, tout ce qu'on fair d'une autre machine semblible. Les ensins n'ont dans les mains nulle adresse; c'est pour cela que je veux qu'on leur en donne; un homme aussi peu exercé qu'eux n'en auroit pas davantage; nous ne pouvons coanotire l'usige de nos organes qu'après les avoir employés. Il n'y a qu'une longue expérience qui nous apprenne à tirer parti de nous—mêmes, & cette expérience est la véritable étude à laquelle on ne peut trop tôt nous appliquer.

Tout ce qui se fait est faisable. Or rien n'est plus commun que de voir des enfans adroits & découplés, avoir dans les membres la même agilité que peut avoir un homme, Dans presque toutes les Foires on en voit saire des équilibres, marcher fur les mains, fauter, danfer fur la corde, Durant combien d'années des troupes d'enfans n'ont-elles pas attiré par leurs ballets des Spectateurs à la Comédie Italienne? Oui est-ce qui n'a pas oui parler en Allemagne & en Iralie de lla Troupe pantomime du célebre Nicolini? Quelqu'un a-t-il jamais remarqué dans ces enfans des mouvemens moins développés, des attitudes moins gracieufes, une oreille moins juste, une danse moins légere que dans les' Danseurs tout formés? Qu'on ait d'abord les doigts épais, courts, peu mobiles, les mains potelées & peu capables de rien empoigner, cela empêche-t-il que plusieurs enfans ne fachent écrire ou deffiner à l'âge où d'autres ne favent pas encore tenir le crayon ni la plume? Tout Paris fe souvient encore de la petire Angloise qui saisoir à dix ans des prodiges sur le clavecin (\*). Pai vu chez un Magiftrat, son fils, petit bon-homme de huit ans, qu'on mettoir sur la table au dessert comme une statue au milieu des plateaux, jouer là d'un violon presque sussi grand que lui, & surprendre par son exécution les Artisses mêmes.

 Tous ces exemples & cent mille autres prouvent, ce me femble, que l'inaptitude qu'on fuppose aux ensans pour nos exercices est imaginaire, & que, si on ne les voit point réufir dans quelques-uns, c'est qu'on ne les y a jamais exercés.

On me dira que je tombe ici par rapport au corps dans le défaut de la culture prématurée que je blâme dans les enfans par rapport à l'efprit. La différence est très-grande; car l'un de ces progrès n'est qu'alparent, mais l'autre est réel. l'ai prouvé que l'esprit qu'ils paroissent avoir ils ne l'ont pas, au lieu que tout ce qu'ils paroissent faire ils le sont. D'ailleurs on doit toujours songer que tout ceci n'est ou ne doit être que jeu, direstion facile & volontaire des mouvemens que la nature leur demande, art de varier leurs amussemens pour les leur rendre plus agréables , sans que jamais la moindre contrainte les tourne en travail : car ensin de quoi s'amussent-ils, dont je ne puisse faire un objet d'instruction pour eux? & quand je ne le pourrois pas , pourvu qu'ils s'amussent sans inconvénient & que le tems se passe, leur progrès en toute chose n'importe pas quant à présent;

( ") Un petit garçon de sept ans en a fait depuis ce tems là de plus étonnans encore,

eanon on peut encore se mettre à l'abri du coup; mais sitôt qu'on entend le bruit , il n'est plus tems , le boulet est là. On peut juger de la distance où se fait le tonnerre, par l'intervalle de tems qui se passe de l'éclair au coup. Faites en sorte que l'ensant connoisse toutes ces expériences; qu'il fasse celles qui sont à la portée , & qu'il trouve les autres par industion; mais j'aime cent sois mieux qu'il les ignore, que s'il saur que vous les lui dissex.

Nous avons un organe qui répond à l'ouie, favoir celui de la voix; nous n'en avons pas de même qui réponde à la vue, & nous ne rendons pas les couleurs comme les fons. C'est un moyen de plus pour cultiver le premier sens, en exercant l'organe aétif & l'organe passif l'un par l'autre.

L'homme a trois fortes de voix , favoir , la voix parlante ou articulée, la voix chantante ou mélodieuée , & la voix pathétique ou accentuée , qui fert de langage aux paffions , & qui anime le chant & la parole. L'enfant a ces trois fortes de voix ainsî que l'homme , sans les savoir allier de même : il a comme nous le rire , les cris , les plaintes , Pexclamation , les gémissemens , mais il ne sair pas en mêler les inflexions aux deux autres voix. Une musique parfaire est celle qui réunit le mieux ces trois voix. Les enfans sont incapables de cette musique la , & leur chant n'azjamais d'ame. De même dans la voix parlante leur langage n'a point d'accent; ils crient, mais ils n'accentuent pas ; & comme dans leur discours il y a peu d'accent, il y a peu d'énergie dans leur voix. Notre Eleve aura le parler plus uni , plus s'imple encore, parce que se spassions a s'étant pas éveillées ne mélerons,

Emile. Tome L. G &

point leur langage au fien. N'allez donc pas lui donner à réciter des rôles de Tragédie & de Comédie, ni vouloir lui apprendre, comme on dit, à déclamer. Il aura trop de fens pour lavoir donner un ton à des chofes qu'il ne peut entendre, & de l'expreffion à des fentimens qu'il n'éprouva jamais.

Apprenez – lui à parler uniment, clairement, à bien articuler, à prononcer exachement & fans afleclation, à concitre & à fuivre l'accent grammatical & la profodie, à donner toujours affez de voix pour être entendu, mais à n'en donner jamais plus qu'il ne faut; défaut ordinaire aux enfans élevés dans les Colleges: en toute chose rien de luperflu.

De même dans le chant rendez sa voix juste, ¿gale, sfexible, sonore, son oreille fensible à la mesure & à Pharmonie, mais rien de plus. La mussque imitative & theàtrale n'est pas de son âge, je ne voudrois pas même qu'il chantàt des paroles; s'il en vouloit chanter, je tâcherois de lui faire des chansons exprès, intéressantes pour son âge, & auss si mesure se se si dées.

On penfe bien qu'étant si peu pressé de lui apprendre à lire l'écriture, je ne le serai pas, non plus, de lui apprendre à lire la mussque. Ecartons de son cerveau toute attention trop pénible, & ne nous hâtons point de fixer son esprit sur des signes de convention. Ceci, je l'avoue, semble avoir sa difficulté; car si la connoissance des notes ne paroir pas d'abord plus nécessaire pour favoir chanter que celle des lectres pour favoir parler, il y a pourtant cette dissérence, qu'en parlant nous rendons nos propre idées, & qu'en chantant nous ne rendons gueres que celles d'autrui. Or pour les rendre, il faut les lire.

Mais premierement, au lieu de les lire on les peut ouir, & un chant se rend à l'oreille encore plus sidélement qu'à l'œil. De plus, pour bien favoir la mufique il ne fuffit pas de la rendre, il la faut composer, & l'un doit s'apprendre avec l'autre, fans quoi l'on ne la fait iamais bien. Exercez votre petit Musicien d'abord à faire des phrases bien régulieres, bien cadencées; enfuite à les lier entre elles par une modulation très-fimple ; enfin à marquer leurs différens rapports par une ponctuation correcte, ce qui se fait par le bon choix des cadences & des repos. Sur-tout iamais de chant bizarre, jamais de pathétique ni d'expression. Une mélodie toujours chantante & fimple, toujours dérivante des cordes effentielles du ton, & toujours indiquant tellement la baffe qu'il la fente & l'accompagne fans peine; car pour se former la voix & l'oreille, il ne doit jamais chanter qu'au clavecin.

Pour mieux marquer les fons on les articule en les prononquer les degrés il faur donner des noms & à ces degrés & à leurs différens termes fixes; de-là les noms des intervalles, & auffi les lettres de l'alphabet dont on marque les touches du clavier & les notes de la gamme. C & A délignent des fons fixes, invariables, toujours rendus par les mêmes ruuches. Ut & la font autre chofe. Ut est confiamment la tonique d'un mode majeur, ou la médiante d'un mode mineur. La est conflamment la tonique d'un mode mineur,

ou la fixieme note d'un mode majeur, Ainsi les lettres marquent les termes immuables des rapports de notre système musical . & les fyllabes marquent les termes homologues des rapports femblables en divers tons. Les lettres indiquent les touches du clavier . & les svilabes les degrés du mode. Les Musiciens François ont étrangement brouillé ces distinctions; ils ont confondu le fens des fyllabes avec le fens des lettres . & doublant inutilement les fignes des touches, ils n'en ont point laissé pour exprimer les cordes des tons; en forte que pour eux ut & C font toujours la même chose, ce qui n'est pas, & ne doit pas être , car alors de quoi ferviroit C? Auffi leur manière de folfier eft-elle d'une difficulté exceffive fans être d'aucune utilité, fans porter aucune idée nette à l'esprit, puifque par cette méthode ces deux fyllabes ut & mi, par exemple, peuvent également fignifier une tierce majeure, mineure, superflue, ou diminuée. Par quelle étrange fatalité le pays du monde où l'on écrit les plus beaux livres sur la mufique, est-il précisément celui où on l'apprend le plus difficilement?

Suivons avec notre Eleve une pratique plus fimple & plus claire; qu'il n'y ait pour lui que deux modes dont les rapports foient toujours les mêmes & toujours indiqués par les mêmes fyllabes. Soit qu'il chante ou qu'il joue d'un infirument, qu'il fache établir fon mode fur chacun des douze tons qui peuvent lui fervir de bafe, & que, foit qu'on module en D, en C, en G, &c. la finale foit toujours ut ou la felon le mode. De cette maniere il vous concevra toujours, les rapports effentiels du mode pour chanter & jouer julie feront

toujours préfens à fon cíprit, fon exécution fera plus nettre que de fon progrès plus rapide. Il n'y a rien de plus bizatre que ce que les François appellent folfier au naturel; c'eft éloigner les idées de la chofe pour en fublitiuer d'étrangeres qui ne font qu'égarer. Rien n'eft plus naturel que de folfier par transposition, lorsque le mode est transposé. Mais c'en est trop sur la musique; enseignez-la comme vous voudrez, pourvut qu'elle ne foit iamais qu'un anuscement.

Nous voilà bien avertis de l'état des corps étrangers par rapport au nôtre, de leur poids, de leur figure, de leur couleur, de leur folidité, de leur grandeur, de leur distance, de leur température, de leur repos, de leur mouvement. Nous fommes inftruits de ceux qu'il nous convient d'approcher ou d'éloigner de nous, de la maniere dont il faut nous y prendre pour vaincre leur réfisftance, ou pour leur en opposer une qui nous préserve d'en être offenses; mais ce n'est pas affez; notre propre corps s'épuise sans-ceffe, il a besoin d'être fans - cesse renouvellé. Quoique nous ayons la faculté d'en changer d'autres en notre propre substance, le choix n'est pas indifférent : tout n'est pas aliment pour l'homme ; & des fubstances qui peuvent l'être, il y en a de plus ou de moins convenables, felon la constitution de son espece, selon le climat qu'il habite, felon son tempérament particulier, & felon la maniere de vivre que lui prescrit son état,

Nous mourrions affamés ou empoisonnés, s'il faloit attendre, pour choîstr les nourritures qui nous conviennent, que Pexpérience nous eût appris à les connoître & à les choîstr: mais la suprême Bonté qui a fait, du plaistr des êtres senfibles, l'infirmment de leur confervation, nous avertit, par ce qui plait à notre palais, de ce qui convient à notre effemac. Il n'y a point naturellement pour l'homme de Médecin plus für que fon propre appétit; & à le prendre dans fon état primitif, je ne doute point qu'alors les alimens qu'il trouvoit les plus agréables ne lui fuffent auffi les plus fains.

Il y a plus. L'Auteur des chofes ne pourvoir pas feulement aux befoins qu'il nous donne, mais encore à ceux que nous nous donnons nous-mêmes; & c'eft pour metrre toujours le defir à côté du befoin, qu'il fait que nos goûts changent & s'alterent avec nos manieres de vivre. Plus nous nous éloignon de l'état de nature, plus nous perdons de nos goûts naturels; ou plutôt l'habitude nous fait une feconde nature que nous fubfituons tellement à la première, que nul d'entre nous ne connoit plus celle-ci.

Il suit de-là, que les goûts les plus naturels doivent être auss les plus simples; car ce sont ceux qui se transforment le plus aissennen; au lien qu'en s'aiguisant, en s'irritant par nos santaisses, ils prennent une sorme qui ne change plus. L'homme qui n'est encore d'aucun pays se sera sans peine aux usages de quelque pays que ce soir, mais l'homme d'un pays ne devient plus celui d'un autre.

Ceci me paroit vrai dans tous les fens, & bien plus, appliqué au goût proprement dit. Notre premier aliment eft le lair, nous ne nous accoutromos que par degrés aux faveurs fortes, d'abord elles nous répugnent. Des fruits, des légumes, des herbes, & enfin quelques viandes grillées, lans affaifonmement & fans fel, firent les feftins des premiers hommement & lans fel, firent les feftins des premiers hommes (25). La premiere fois qu'un Sauvage boit du vin, il fair la grimace & le rejetre, & même parmi nous, quiconque a vécu judju'à vingt ans fans goûter de liqueurs fermentées, ne peut plus s'y accoutumer; nous ferions tous abstémes si l'on ne nous eût donné du vin dans nos jeunes ans. Ensin, plus nos goûts sont simples, plus ils sont univerfels; les répugnances les plus communes tombent sur des mets composés, Vit-on jamais personne avoir en dégoût l'eau ni le pain? Voil la trace de la nature, voilà donc aussi nour regle. Conservons à l'enfant son goût primitis le plus qu'il est possible; que sa nourriture soit commune & sinple, que son palais ne se familiarise qu'à des saveurs peu relevées, & ne se forme point un goût exclusif.

Je n'examine pas ici si cette maniere de vivre est plus faine ou non, ce n'est pas ainsi que je l'envisige. Il me sussit de savoir, pour la préférer, que c'est la plus conforme à la nature, & celle qui peut le plus aissement se plier à toute autre. Ceux qui disent qu'il saut accoutumer les ensans aux alimens dont ils useront cetant grands, ne raisonnent pas bien, ce me semble. Pourquoi leur nourriture doit-elle être la même tandis que leur maniere de vivre est si disserne? Un homme épuisé de travail, de foucis, de peines, a besoin d'alimens fucculens qui lui portent de nouveaux espris au cerveau; un ensant qui vient de s'ébattre, & dont le corps croît, a besoin d'une nourriture abondante qui lui sasse baccoup de chyle. D'ailleurs, s'homme-sait a déjà son étar, son

<sup>(25)</sup> Voyez l'Arcadie de Paufanias; voyez aussi le morceau de Plutarque transcrit ci-après.

emploi, son domicile; mais qui eft-ce qui peut être sur de ce que la fortune réserve à l'ensant? En toute chose ne lui donnons point une forme si déterminée, qu'il lui en coûte trop d'en changer au besoin. Ne faisons pas qu'il meure de faim dans d'autres pays s'il ne traîne par-tout à sa suite un cuisinier François, ni qu'il dise un jour qu'on ne sait manger qu'en France. Voisà, par parenthese, un plaisant cloge! Pour moi, je dirois au contraire, qu'il n'y a que les François qui ne savent pas manger, puisqu'il faut un art si particulier pour leur rendre les mets maneeables.

De nos fenfations diverfes, le goût donne celles qui généralement nous affectent le plus. Aussi sommes - nous plus intéressés à bien juger des substances qui doivent faire partie de la nôtre, que de celles qui ne font que l'environner. Mille choses sont indifférentes au toucher, à l'ouie, à la vue; mais il n'y a presque rien d'indifférent au goût. De plus, l'activité de ce sens est toute physique & matérielle, il est le seul qui ne dit rien à l'imagination, du moins celui dans les senfations duquel elle entre le moins, au lieu que l'imitation & l'imagination mélent fouvent du moral à l'impression de tous les autres. Auffi généralement les cœurs tendres & voluptueux, les caracteres passionnés & vraiment sensibles, faciles à émouvoir par les autres fens, font-ils affez tiedes fur celuici. De cela même qui semble mettre le goût au-dessous d'eux, & rendre plus méprifable le penchant qui nous y livre, je conclurois au contraire, que le moyen le plus convenable pour gouverner les enfans est de les mener par leur bouche, Le mobile de la gourmandise est sur-tout préférable à celui

de la vanité, en ce que la premiere est un appétit de la nature, tenant immédiatement au fens, & que la feconde est un ouvrage de l'opinion, fuiet au caprice des hommes & à toutes fortes d'abus. La gourmandife est la passion de l'enfance; cette passion ne tient devant aucune autre; à la moindre concurrence elle disparoit, Eh croyez-moi! l'enfant ne cessera que trop tôt de songer à ce qu'il mange, & quand son cœur fera trop occupé, fon palais ne l'occupera gueres, Quand il fera grand, mille fentimens impétueux donneront le change à la gourmandife, & ne feront qu'irriter la vanité; car cette derniere passion seule sait son profit des autres, & à la fin les engloutit toutes. l'ai quelquefois examiné ces gens qui donnoient de l'importance aux bons morceaux, qui fongeoient en s'éveillant à ce qu'ils mangeroient dans la journée. & décrivoient un repas avec plus d'exactitude que n'en met Polybe à décrire un combat. J'ai trouvé que tous ces prétendus hommes n'étoient que des enfans de quarante ans, fans vigueur & fans confiftance, fruges confumere nati. La gourmandise est le vice des cœurs qui n'ont point d'étoffe. L'ame d'un gourmand est toute dans son palais, il n'est fait que pour manger; dans sa stupide incapacité il n'est qu'à table à fa place, il ne fait juger que des plats : laissons - lui fans regret cet emploi : mieux lui vaut celui-là qu'un autre, autant pour nous que pour lui.

Craindre que la gourmandife ne s'enracine dans un enfant capable de quelque chofe, est une précaution de petit esprit. Dans l'ensance on ne souge qu'à ce qu'on mange; dans l'adolestence on n'y songe plus, tout nous est bon, & l'on Emile. Tome I.

a bien d'autres affaires. Je ne voudrois pourtant pas qu'on allat faire un usage indiscret d'un ressort si bas, ni étaver d'un bon morceau l'honneur de faire une belle action. Mais ie ne vois pas pourquoi, coute l'enfance n'étant ou ne devant être que jeux & folâtres amusemens, des exercices purement corporels n'auroient pas un prix matériel & fenfible. Ou'un perit Majorquain, voyant un panier fur le haut d'un arbre, l'abatte à coups de fronde, n'est-il pas bien juste qu'il en profite, & qu'un bon déjeûner répare la force qu'il use à le gagner (26)? Qu'un jeune Spartiate à travers les risques de cent coups de fouet se glisse habilement dans une cuisine, qu'il y vole un renardeau tout vivant, qu'en l'emportant dans sa robe il en foit égratigné, mordu, mis en fang, & que pour n'avoir pas la honte d'être furpris . l'enfant se laisse déchirer les entrailles fans fourciller, fans pouffer un feul cri, n'eft-il pas juste qu'il profite enfin de fa proie, & qu'il la mange après en avoir été mangé? Jamais un bon repas ne doit être une récompense, mais pourquoi ne seroit-il pas l'effet des soins qu'on a pris pour se le procurer? Emile ne regarde point le gâteau que j'ai mis sur la pierre comme le prix d'avoir bien couru; il fait feulement que le feul moyen d'avoir ce gâteau est d'y arriver plutôt qu'un autre.

Ceci ne contredit point les maximes que j'avançois toutà-l'heure sur la simplicité des mets; car pour flatter l'appétit des enfans il ne s'agit pas d'exciter leur fensualité, mais seulement de la strispaire; & cela s'obtiendra par les choses

<sup>(26)</sup> Il y a bien des fiecles que il est du tems de la célébrité de leurs les Majorquains ont perdu cet usage; Frondeurs,

du monde les plus communes, si l'on ne travaille pas à leur rafiner le goût. Leur appétit continuel qu'excite le befoin de croître, est un affaisonnement sûr qui leur tient lieu de beaucoup d'autres. Des fruits, du laitage, quelque piece de four un peu plus délicate que le pain ordinaire, sur-cour l'art de diépenfer sobrement cout cela, voilà de quoi mener des armées d'enfans au bout du monde, sans leur donner du goût pour les saveurs vives, ni risquer de leur blasfer le palais.

Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme, est l'indissérence que les ensans ont pour ce mets là, & la présérence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales, telles que le laitage, la pàtissérie, les 
fruits, &cc. Il importe sur-tout de ne pas dénaturer ce goût 
primitif, & de ne point rendre les ensans carnassers : si 
ce n'est pour leur santé, c'est pour leur caractere; car de 
quelque maniere qu'on explique l'expérience, il est certain 
que les grands mangeurs de viande sont en général cruels 
& séroces plus que les autres hommes; cette observation est 
de tous les lieux & de tous les tems: la barbaire angloise 
est connue (17); les Gaures, au contraire, sont les plus 
doux des hommes (18). Tous les Sauvages sont cruels, &

<sup>(27)</sup> Je fais que les Anglois vantent beaucoup leur humanité & le bon naturel de leur Nation, qu'ils appellent Good natured prople; mais ils ont beau crier cela tant qu'ils peuvent, perionne ne le répete sprès sux.

<sup>(28)</sup> Les Banians, qui s'abftiennent de toute chair plus féverement que les Gaures, font prefque auffil doux qu'eux; mais comme leur morale est moins pure & leur culte moins raifonnable, ils ne font pas si honnètes rens.

leurs mœurs ne les portent point à l'être, cette cruauté vient de leurs alimens. Ils vont à la guerre comme à la chaffe, & traitent les hommes comme les ours. En Angleterre même les Bouchers ne font pas reçus en témoignage (°), non plus que les Chirurgiens; les grands ficélérats s'endurcifient au meurtre en buvant du fang, Homere fait des Cyclopes, mangeurs de chair, des hommes affreux, & des Lotophages un peuple fi aimable, qu'auffi-tôt qu'on avoit esflayé de leur commerce, on oublioit jusqu'à fon pays pour vivre avec eux.

" Tu me demandes, " difoit Plutarque, " pourquoi " Pythagore s'abltenoit de manger de la chair des bétes; " mais moi je te demande, au contraire, quel courage " d'homme eut le premier qui approcha de sa bouche une " chair meurtrie, qui brisa de sa dent les os d'une bête » expirante, qui sit servir devant lui des corps morts, des " cadavres, & englouit dans son estomac des membres, " qui le moment d'auparavant béloient, mugissioient, mar-» choient & voyoient? Comment sa main put-elle ensoncer " un ser dans le cœur d'un être sensible? Comment ges yeux " purent-ils supporter un meurtre? Comment put-il voir sai-" goner, écorcher, démembrer un pauvre animal sans défense? " Comment put-il supporter? l'aspect des chairs pantelantes? " Comment leur odeur ne lui sit-elle pas soulever le cœur?

<sup>(\*)</sup> Un des traducteurs anglois de en témolgnage, mais les premiers es livre a relevé ici ma méprife & ne font point admis comme Jurés ou sous deux l'ont corrigée. Les boucters & les chaugiens font reçus chiurgiens le font.

Comment ne fut-il pas dégoûté, repouffé, faisi d'horreur. " quand il vint à manier l'ordure de ces blessures, à nettoyer » le fang noir & figé qui les couvroit?

- » Les peaux rampoient sur la terre écorchées;
- .. Les chairs au feu mugissoient embrochées : " L'homme ne put les manger fans frémir .
- , Et dans fon fein les entendit gemir.

» Voilà ce qu'il dut imaginer & fentir la premiere fois " qu'il furmonta la nature pour faire cet horrible repas, la » premiere fois qu'il eut faim d'une bête en vie, qu'il voulut » fe nourrir d'un animal qui paiffoit encore, & qu'il dit » comment il faloit égorger, dépecer, cuire la brebis qui lui " léchoir les mains. C'est de ceux qui commencerent ces » cruels festins, & non de ceux qui les quirtent, qu'on a » lieu de s'étonner : encore ces premiers-là pourroient-ils » justifier leur barbarie par des excuses qui manquent à la » nôtre, & dont le défaut nous rend cent fois plus barbares » qu'eux.

» Mortels bien-aimés des Dieux, nous diroient ces pre-» miers hommes, comparez les tems; voyez combien vous 25 étes heureux & combien nous étions miférables! La terre » nouvellement formée & l'air chargé de vapeurs étoient » encore indociles à l'ordre des faifons; le cours incertain » des rivieres dégradoit leurs rives de toutes parts : des » étangs, des lacs, de profonds marécages inondoient les » trois quarts de la furface du monde, l'autre quart étoit » couvert de bois & de forêts stériles. La terre ne produi» foit nuls bons fruits; nous n'avions nuls inftrumens de labourage, nous ignorions l'art de nous en fervir, & le vernet de la moiffon ne venoit jamais pour qui n'avoit rien femé. Ainfi la faim ne nous quittoit point. L'hiver, la mouffe & l'écorce des arbres étoient nos mets ordinaires. Quelques racines vertes de chiendent & de bruyere étoient pour nous un régal; & quand les hommes avoient pu trouver des feines, des noix & du gland, ils en danfoient de joie autour d'un chêne ou d'un hêtre au fon de quelque chanfon ruftique, appellant la terre leur nourrice & leur mere; c'étoit hl leur unique fête, c'étoient leurs uniques jeux : tout le refte de la vie humaine n'étoir que douleur, peine & mifere.

"">" Enfin, quand la terre dépouillée & nue ne nous offroit 
"">" plus rien, forcés d'outrager la nature pour nous conferver, 
"">" nous mangedames les compagnons de notre mifere plutôt 
"">" que de périr avec eux. Mais vous, hommes cruels, qui 
"">" vous force à verfer du fang ? Voyez quelle affluence de 
"">" biens vous environne! Combien de fruits vous produit la 
"">" tetre! Que de richesses vous donnent les champs & les 
"" vignes! Que d'animaux vous offrent leur lair pour vous 
"">" nourrir, & le leur toisson pour vous habille! Que leur de"">" mandez - vous de plus, & quelle rage vous porte à com"">" mettre tant de meurtres, rassassiés de biens & regorgeant 
"">" de vivres? Pourquoi mentez - vous contre notre mere en 
"">" acculant de ne pouvoir vous nourri? Pourquoi péchez"">" vous contre Cerès, inventrice des faintes Loix, & contre 
"">" le gracieux Bacchus, consolateur des hommes, comme si

" leurs dons prodigués ne fuffisoient pas à la conservation » du genre humain? Comment avez-vous le cœur de mêler " avec leurs doux fruits des offemens für vos tables, & de n manger avec le lait le fang des bêtes qui vous le don-» nent! Les pantheres & les lions, que vous appellez bêtes » féroces, suivent leur instinct par force & tuent les autres » animaux pour vivre. Mais vous, cent fois plus féroces » qu'elles, vous combattez l'instinct sans nécessité pour vous » livrer à vos cruelles délices ; les animaux que vous mangez » ne font pas ceux qui mangent les autres; vous ne les » mangez pas ces animaux carnaffiers, vous les imitez. Vous » n'avez faim que des bêtes innocentes & douces, qui ne » font de mal à personne, qui s'attachent à vous, qui vous » fervent, & que vous dévorez pour prix de leurs fervices. " O meurtrier contre nature, si tu t'obstines à soutenir » qu'elle t'a fait pour dévorer tes semblables, des êtres de » chair & d'os, fensibles & vivans comme toi, étouffe » donc l'horreur qu'elle t'inspire pour ces affrcux repas : tue » les animaux toi-même, je dis, de tes propres mains, » fans ferremens, fans coutelas; déchire-les avec tes ongles. » comme font les lions & les ours; mords ce bœuf & le » mets en pieces, enfonce tes griffes dans fa peau ; mange » cet agneau tout vif. dévore ses chairs toutes chaudes. » bois son ame avec son sang. Tu frémis, tu n'oses sentir

» palpiter fous ta dent une chair vivante? Homme pitoyable!
» tu commences par tuer l'animal, & puis tu le manges,
» comme pour le faire mourir deux fois. Ce n'est pas asfez,
» la chair morte te répugne encore, tes entrailles ne peu-

", vent la fupporter, il la faut transformer par le feu, la 
""" bouillir, la rôtir, l'affaifonner de drogues qui la déguifent; 
"" il te faut des Chaircuitiers, des Cuifiniers, des Rôtif"" feurs, des gens pour t'ôter l'horreur du meutre & t'ha"" biller des corps morts, afin que le fens du goût trompé
"" par ces déguifemens ne rejette point ce qui lui eft étrange,

"" & favoure avec plaifir des cadavres dont l'œil même eût

Quoique ce morceau foit étranger à mon sujet, je n'ai pu résister à la tentation de le transcrire, & je crois que peu de Lecteurs m'en sauront mauvais gré.

» peine à fouffrir l'aspect ».

Au reste, quelque sorte de régime que vous donniez aux enfans, pourvu que vous ne les accoutumiez qu'à des mets communs & fimples, laisfez-les manger, courir & jouer tant qu'il leur plait, & foyez fûrs qu'ils ne mangeront jamais trop & n'auront point d'indigeftions : mais si vous les affamez la moitié du tems, & qu'ils trouvent le moyen d'échapper à votre vigilance, ils se dédommageront de toute leur force, ils mangeront jusqu'à regorger, jusqu'à crever. Notre appétit n'est démesuré que parce que nous voulons lui donner d'autres regles que celles de la nature. Toujours réglant, prescrivant, ajoutant, retranchant, nous ne faisons rien que la balance à la main; mais cette balance est à la mesure de nos fantaisses, & non pas à celle de notre estomac. Pen reviens à mes exemples. Chez les Payfans, la huche & le fruitier font toujours ouverts, & les enfans, non plus que les hommes, n'y favent ce que c'est qu'indigestions.

S'il arrivoit pourtant qu'un enfant mangeât trop, ce que je ne crois pas possible par ma méthode, avec des amusemens de fon goût, il est si aisé de le distraire, qu'on parviendroit à l'épuiser d'inanition sans qu'il y songear. Comment des moyens si sûrs & si faciles échappent-ils à tous les Instituteurs? Hérodote raconte que les Lydiens, pressés d'une extrême difette, s'aviferent d'inventer les ieux & d'autres divertifiemens avec lefquels ils donnoient le change à leur faim. & paffoient des jours entiers fans fonger à manger (20). Vos favans Inftituteurs ont peut-être lu cent fois ce paffage, fans voir l'application qu'on en peut faire aux enfans. Ouelqu'un d'eux me dira peut-être qu'un enfant ne quitte pas' volontiers fon diner pour aller étudier fa lecon. Maître, vous avez raifon : ie ne penfois pas à cet amusement là.

Le sens de l'odorat est au goût ce que celui de la vue est au toucher : il le prévient , il l'avertit de la maniere dont telle ou telle substance doit l'affecter. & dispose à la rechercher ou à la fuir, felon l'impression qu'on en recoit d'avance, Pai oui dire que les Sauvages avoient l'odorat tout autrement affecté que le nôtre. & jugeojent tout différemment des bonnes & des mauvaises odeurs. Pour moi, je le croi-

(29) Les anciens Historiens font remplis de vues dont on pourroit faire usage, quand même les faits qui les présentent seroient faux : mais nous ne favons tirer aucun vrai parti de l'Histoire ; la critique d'érudition absorbe tout, comme s'il importoit

Emile. Tome I. beaucoup qu'un fait fut vrai , pourvu qu'on en pût tirer une instruction \* utile. Les hommes fenfes doivent regarder l'Histoire comme un tiffu de fables dont la morale est très appropriée au cœur humain.

Ιi

rois bien. Les ódeurs par elles-mêmes font des fenfations foibles; elles ébranlent plus l'imagination que le fens, & a'affectent pas tant par ce qu'elles donnent que par ce qu'elles font attendre. Cela supposé, les goûts des uns devenus, par leurs manieres de vivre, si différens des goûts des aurres, doivent leur faire porter des jugemens bien opposés des saveurs, & par leurs manieres de vivre, si différens des goûts des aurres, doivent leur faire porter des jugemens bien opposés des saveurs, & par conséquent des odeurs qui les annoncent. Un Tartare doit flairer avec autant de plaisir un quartier puant de cheval mort, qu'un de nos chasseurs une perdrix à moitié pourrie.

Nos fenfations oifeufes, comme d'être embaumé des fleurs d'un parterre, doivent être infenfibles à des hommes qui marchent trop pour aimer à fe promener, & qui ne travaillent pas affez pour se faire une volupté du repos. Des gens toujours affamés he fauroient prendre un grand plaisir à des parfums qui n'annoncent rien à manger.

L'odorat est le sens de l'imagination. Donnant aux nerss un ton plus fort, il doit beaucoup agiter le cerveau; c'est pour cela qu'il ranime un moment le tempérament & l'épuise à la longue. Il a dans l'amour des estets affez connus : le doux parsum d'un cabinet de toilette n'est pas un piége aussi foible qu'on pense; & je ne suis s'il suu s'éliciter ou plaindre l'homme sage & peu sensible, que l'odeur des sleurs que sa maitresse a sur le sein ne sti jamais palpiter.

L'odorat ne doit pas être fort actif dans le premier âge, où l'imagination que peu de passions ont encore animée n'est gueres susceptible d'émotion, & où l'on n'a pas encore assez d'expérience pour prévoir avec un sens ce que nous en promet un autre. Aufli cette conféquence est - elle parfaitement confirmée par l'obsérvation; & il est certain que ce seus est encore obtus & presque hébété chez la plupart des ensaiss. Non que la senútion ne soit en eux aussi fine & peut-être plus que dans les hommes; mais parce que, n'y joignant aucune autre idée, il sin est en affechen pas aissement d'un sentiment de plaisir ou de peine, & qu'ils n'en sont ni flattés ni blesse comme nous. Je crois que sans sortir du même fysteme, & fans recourir al Panatomie comparée des deux sexes, on trouveroit aissement la raison pourquoi les semmes en général s'affectent plus vivement des odeurs que les hommes.

On dit que les Sauvages du Canada se rendent dès leur jeunesse l'odorat si subtil, que, quoiqu'ils aient des chiens, ils ne daignent pas s'en servir à la chasse, & se servent de chiens à eux-mêmes. Je concois en effet que si l'on élevoit les enfans à éventer leur diner, comme le chien évente le gibier, on parviendroit peut-être à leur perfectionner l'odorat au même point; mais je ne vois pas au fond qu'on puisse en eux tirer de ce sens un usage fort utile, si ce n'est pour leur faire connoître ses rapports avec celui du goût. La nature a pris foin de nous forcer à nous mettre au fait de ces rapports. Elle a rendu l'action de ce dernier fens presque inséparable de celle de l'autre en rendant leurs organes voifins, & plaçant dans la bouche une communication immédiate entre les deux, en forte que nous ne goûtons rien fans le flairer. Je voudrois feulement qu'on n'altérât pas ces rapports naturels pour tromper un enfant, en couvrant, par exemple, d'un aromate agréable le déboire d'une médecine; car la diforde des deux fens eft trop grande alors pour pouvoir l'Abufer; le fens le plus adit aborbant l'effet de l'autre, il n'en prend pas la médecine avec moins de dégoût; ce dégoût s'étend à toutes les fenfations qui le frappent en même tems; à la préfence de la plus foible fon imagination lui rappelle aufil l'autre; un parfum très-flave n'elf plus pour lui qu'une odeur dégoûtante, & c'eft ainfi que nos indiferetes précautions augmentent la fomme des fenfations déplaisantes aux dépens des agréables.

Il me refte à parler dans les livres fuivans de la culture d'une espece de sixieme sens appellé sens-commun, moins parce qu'il est commun à tous les hommes, que parce qu'il réfulte de l'usage bien réglé des autres sens, & qu'il nous instruit de la nature des choses par le concours de toutes leurs apparences. Ce fixieme fens n'a point par conféquent d'organe particulier; il ne réfide que dans le cerveau. & fes fensations purement internes s'appellent perceptions ou idées. C'est par le nombre de ces idées que se mesure l'étendue de nos connoissances; c'est leur netteté, leur clarté qui fait la justesse de l'esprit ; c'est l'art de les comparer entre elles qu'on appelle raison humaine. Ainsi ce que j'appellois raison fensitive ou puérile, consiste à former des idées simples par le concours de plusieurs sensations, & ce que j'appelle raison intellectuelle ou humaine, confifte à former des idées complexes par le concours de plusieurs idées simples.

Supposant donc que ma méthode soit celle de la nature & que je ne me sois pas trompé dans l'application, nous avons amené notre Eleve à travers le pays des fenfations jufqu'aux confins de la raifon puérile : le premier pas que nous allons faire au-dels doit étre un pas d'homme. Mais avant d'entrer dans cette nouvelle carriere, jettons un moment les yeux fur celle que nous venons de parcourir. Chaque âge, chaque état de la vie a fa perfection convenable, fa forte de maturité qui lui eft propre. Nous avons fouvent oui parler d'un homme-fair, mais confidérons un enfant-fait : ce spechacle fera plus nouveau pour nous, & ne stra peut-être pas moins agréable.

L'existence des êtres finis est si pauvre & si bornée, que quand nous ne voyons que ce qui eft, nous ne fommes jamais émus. Ce font les chimeres qui ornent les objets réels, & fi l'imagination n'ajoute un charme à ce qui nous frappe, le stérile plaifir qu'on y prend se borne à l'organe, & laisse toujours le cœur froid. La terre parée des trésors de l'automne étale une richesse que l'œil admire, mais cette admiration n'est point touchante; elle vient plus de la réflexion que du fentiment. Au printems la campagne presque nue n'est encore couverte de rien; les bois n'offrent point d'ombre. la verdure ne fait que de poindre. & le cœur est touché à fon aspect. En voyant renaître ainsi la nature on se sent ranimer soi-même; l'image du plaisir nous environne : Ces compagnes de la volupté, ces douces larmes toujours prêtes à se joindre à tout sentiment délicieux, sont déjà far le bord de nos paupieres; mais l'aspect des vendanges a beau être animé, vivant, agréable; on le voit toujours d'un œil fec.

Pourquoi cette différence? C'est qu'au spestacle du printems l'imagination joint celui des faisons qui le doivent suivre; à ces tendres bourgeons que l'œil apperçoir, elle ajoute les fleurs, les fruits, les ombrages, quelquessois les mysteres qu'ils peuvent couvrir. Elle réunit en un point des tems qui se doivent succéder, & voit moins les objets comme ils feront que comme elle les destre, parce qu'il dépend d'elle de les choisir. En autonne au contraire, on n'a plus à voir que ce qui est. Si l'on veut arriver au printems, l'hiver nous arrête, & l'imagination glacée expire sur la neige & sur les frimats.

Telle est la source du charme qu'on trouve à contempler une belle enfance, préférablement à la perfection de l'âge mûr. Quand est-ce que nous goûtons un vrai plaisir à voir un homme? C'est quand la mémoire de ses actions nous fair rétrograder sur fa vie & le rajeunit, pour ainsi dire, à nos yeux. Si nous sommes réduits à le considérer et qu'il est, ou à le supposer tel qu'il sera dans la vieillesse, l'idée de la nature déclinante essace tout notre plaisir. Il n'y en a point à voir avancer un homme à grands pas vers sa tombe, & l'image de la mort enlaidit tout.

Mais quand je me figure un enfant de dix à douze ans, vigoureux, bien formé pour fon âge, il ne me fait pas naître une idde qui ne foir agréable, foit pour le préfent, foit pour l'avenir : je le vois bouillant, vif, animé, sans souci rongeant, sans longue & pénible prévoyance; tout entier à son être actuel, & jouissant d'une plénitude de vie qui semble vouloir étendre hors de lui, Je le prévois dans un autre 'âge exerçant le fens, l'esprit, les forces qui se développent en lui de jour en jour, & dont il donne à chaque instant de nouveaux indices: je le contemple ensant, & il me plait; je l'imagine homme, & il me plait davantage; son sang ardent semble réchausser le mien; je crois vivre de sa vie, & sa vivacité me raleunit.

L'heure fonne, quel changement! A l'inflant fon œil fe ternit, fa gaieté s'efface, adieu la joie, adieu les folàtres jeux. Un homme févere & fâché le prend par la main, lui dit gravement, allous Monfieur, & l'emmene. Dans la chambre où ils entrent j'entrevois des livres. Des livres! quel trifte ameublement pour fon âge! le pauvre enfant fe laiffe entralner, tourne un œil de regret fur tout ce qui l'environne, fe tait, & parr les yeux gonffés de pleurs qu'il n'ôfe répandre, & le cœur gros de foupirs qu'il n'ôfe exhaler.

O toi qui n'as rien de pareil à craindre, toi pour qui nul tems de la vie n'ét un tems de géne & d'ennui, toi qui vois venir le jour fans inquiétude, la nuit fans imparience, & ne comptes les heures, que par tes plaifirs, viens mon heureux, mon aimable Eleve, nous confoler par ta préfence du départ de cet infortuné, viens . . . il arrive, & je fens à fon approche un mouvement de joie que je lui vois partager. C'est son ami, son camarade, c'est le compagnon de ses jeux qu'il aborde; il est bien sûr em voyant qu'il ne reflera pas long-tems sans amussement; nous ne dépendons jamais l'un de l'autre, mais nous nous accordons toujours, & nous ne sommes avec personne aussi pu'en-femble.

Sa figure, son port, sa contenance annoncent l'affurance & le contentement ; la fanté brille sur son visage ; ses pas affermis lui donnent un air de vigueur; fon teint, délicat encore fans être fade, n'a rien d'une mollesse esséminée, l'air & le foleil y ont déjà mis l'empreinte honorable de fon fexe; fes mufcles encore arrondis commencent à marquer quelques traits d'une physionomie naissante; ses yeux que le seu du sentiment n'anime point encore, ont au moins toute leur férénité native (30); de longs chagrins ne les ont point obscurcis, des pleurs sans sin n'ont point sillonné ses joues, Voyez dans fes mouvemens prompts, mais fûrs, la vivacité de fon âge, la fermeté de l'indépendance, l'expérience des exercices multipliés. Il a l'air ouvert & libre, mais non pas infolent ni vain; fon vifage qu'on n'a pas collé sur des livres ne tombe point sur son estomac : on n'a pas besoin de lui dire, levez la tête; la honte ni la crainte ne la lui firent iamais baiffer.

Faifons-lui place au milieu de l'affemblée; Meffieurs; examinez-le, interrogez-le en toute confiance; ne craignez en fes importunités, ni fon babil , ni fes queltions indiferetes. N'ayez pas peur qu'il s'empare de vous, qu'il prétende vous occuper de lui feul, & que vous ne puiffiez plus vous en défaire.

N'attendez pas, non plus, de lui des propos agréables, ni qu'il vous dife ce que je lui aurai dicté; n'en attendez

<sup>(30)</sup> Natia. J'emploie ce mot cois. Si j'ai tort, peu importe, pousdans une acception italienne, faute vu qu'on m'entende. de lui trouver un fynonyme en fran-

que la vérité naïve de fimple, sans ornement, lans apprêt, sans vanité. Il vous dira le mal qu'il a fait ou celui qu'il pense, tout aussi librement que le bien, sans s'embarrasser en aucune sorte de l'estet que sera sur vous ce qu'il aura dit; il usera de la parole dans toute la simplicité de sa première inflitution.

L'on aime à bien augurer des enfans, & l'on a toujours regret à ce flux d'inepties qui vient presque toujours renverser les espérances qu'on voudroit tiere de quelquo-heureus rencontre, qui par hazard leur tombe sur la langue. Si le mien donne rarement de telles espérances, il ne donnera jamais ce regret; car il ne dit jamais un mot inutile, & ne s'épuise pas sur un babil qu'il sitt qu'on n'écoute point. Ses idées sont bornées, mais nettes; s'îl ne sit ir en par cœur, il fait beaucoup are expérience. S'il lit moins bien qu'un autre enfant dans nos livres, il lit mieux dans celui de la nature; son espir n'est pas dans sa langue, mais dans sa tête; il a moins de mémoire que de jugement; il ne sûit parler qu'un langage, mais il entend ce qu'il dit, & s'il ne dit pas si bien que les autres-difert, en revenche il sit mieux qu'ils ne sont.

Il ne fait ce que c'est que routine, usage, habitude; ce qu'il fit hier n'influe point sur ce qu'il sait aujourd'hui (31); il ne suit jamais de formule, ne cede point à l'autorité ni à

Emile. Tome I.

devient plus facile à fuivre. Auffi peuton remarquer que l'empire de l'habituile est très-grand fur les Vicillards & fur les gens indolens, très-petit sur la jeunesse & sur les gens viss. Ce K k

<sup>(31)</sup> L'attrait de l'habitude vient de la paresse naturelle à l'homme, & cette paresse augmente en s'y livrant : on fait plus aissument equ'on a dejà fait , la route étant frayée en

Pexemple, & n'agit ni ne parle que comme il lui convient. Ainfi n'attendez pas de lui des difeours diétés ni des manieres étudiées, mais toujours l'exprefion fidele de fes idées, & la conduire qui naît de fes penchans.

Vous lui trouvez un petit nombre de notions morales our se rapportent à son état actuel, aucune sur l'état relatif des hommes : & de quoi lui ferviroient - elles, puifqu'un enfant n'est pas encore un membre actif de la société? Parlez-luide liberté, de propriété, de convention même : il peut en favoir jusques-là; il sait pourquoi ce qui est à lui est à lui. & pourquoi ce qui n'est pas à lui n'est pas à lui. Passé cela, il ne fair plus rien. Parlez-lui de devoir, d'obéiffance, il ne fait ce que vous voulez dire; commandez-lui quelque chose, il ne vous entendra pas; mais dites-lui; si vous me failiez tel plaifir, je vous le rendrois dans l'occasion : à l'instant il s'empressera de vous complaire; car il ne demande pas mieux que d'étendre fon domaine, & d'acquérir sur vous des droits ou'il fait être inviolables. Peut-être même n'est-il pas fâché · de tenir une place, de faire nombre, d'être compté pour quelque chose; mais s'il a ce dernier motif, le voilà déjà forti de la nature, & vous n'avez pas bien bouché d'avance toutes les portes de la vanité.

De fon côté, s'il a befoin de quelque affiltance, il la demandera indifféremment au premier qu'il rencontre, il la

régime n'est bon qu'aux ames foibles, & les affoiblie davantage de jour en jour. La feule habitude utile sux enfans est de s'asservir sans peine à la nécessité des choses, & la seuler habitude utile aux hommes, est de s'asservir sans peine à la raison. Touter autre habitude est un vice. demanderoit au Roi comme à son laquais : tous les hommes font encore égaux à ses yeux. Vous voyez à l'air dont il prie, qu'il fent qu'on ne lui doit rien. Il fait que ce qu'il demande est une grace, il sait aussi que l'humanité porte à en accorder. Ses expressions sont simples & laconiques. Sa voix, son regard, fon geste, sont d'un être également accoutumé à la complaifance & au refus. Ce n'est ni la rampante & servile foumission d'un esclave, ni l'impérieux accent d'un maître : c'est une modeste confiance en son semblable, c'est la noble & touchante douceur d'un être libre, mais sensible & foible, qui implore l'affiftance d'un être libre, mais fort & bienfaifant. Si vous lui accordez ce qu'il vous demande, il ne vous remerciera pas, mais il fentira qu'il a contracté une dette. Si vous le lui refusez, il ne se plaindra point, il n'insistera point, il fait que cela feroit inutile : il ne fe dira point ; on m'a refusé : mais il se dira : cela ne pouvoit pas être : & . comme je l'ai déià dit, on ne se mutine gueres contre la nécessité bien reconnue.

Laiflez-le feul en liberté, voyez-le agir fans lui rien dire; considérez ce qu'il fera & comment il s'y prendra. N'ayant pas bessin de se prouver qu'il est libre, il ne stai jamais rien par étourderie & seulement pour faire un acte de pouvoir sur lui-même; ne sait-il pas qu'il est toujours maitre de lui l'est le set, seger, dispos; ses mouvemens ont tour la vivaciré de son âge, mais vous n'en voyez pas un qui n'air une sin. Quoi qu'il veuille suire, il n'entreprendra jamais rien qui soit au-dessius de ses sorces, car il les a bien éprouvées & les connoir; ses moyens sont toujours appropriés à ses

deficins, & rarement il agira fans être affuré du fuccès. Il aura l'œil attentif & judicieux; il n'ira pas nisifement interpeant les autres fur tout ce qu'il voir, mais il l'examinera lui-même, & fe fatiguera pour trouver ce qu'il veut apprendre, avant de le demander. S'il tombe dans des embarras imprévus, il fe troublera moins qu'un autre; s'il y a du risque il s'effrayera moins auss. Comme son imagination reste encore inactive & qu'on n'a rien fait pour l'animer, il ne voir que ce qui est, n'estime les dangers que ce qu'ils valent, & garde toujours son sang-froid. La nécessité s'appé-santit trop souvent sur lui pour qu'il regimbe encore contre elle; il en porte le joug dès sa naissance, l'y voilà bien accoutumé; il est toujours pret à tout.

Qu'il s'occupe ou qu'il s'amufe, l'un & l'aure eft égal pour lui, les jeux font ses occupations, il n'y sent point de différence. Il met à tout ce qu'il suit un intérêt qui fait rire & une liberté qui plait, en montrant à la fois le tour de son esprit de la sphere de ses connoissances. N'est-ce pas le spectacle de cet âge, un spectacle charmant & doux de voir un joil ensant, l'œil vif & gai, l'air content & serein, la physionomie ouverte & riante, saire en se jouant les choses les plus sérieuses, ou profondément occupé des plus frivoles anuscemens.

Voulez-vous à préfent le juger par comparaifon? Mélez-le avec d'autres enfans, & laifiez-le faire. Vous verrez bientôt lequel est le plus vraiment formé, lequel approche le mieux de la persection de leur âge. Parmi les enfans de la ville, nul n'est plus adroit que lui, mais il est plus fort qu'aucun autre. Parmi de jeunes payfans, il les égale en force & les passife en adresse. Dans tout ce qui est à portée de l'enfance, il juge, il raisonne, il prévoit mieux qu'eux tous. Est-il question d'agir, de courir, de fauter, d'ébranler des corps, d'enlever des masses, d'inventre des jeux, d'emporter des prix? on diroit que la nature est à ses ordres, tant il sût aissement plier toute chos à ses volontés. Il est sait pour guider, pour gouverner ses égaux : le talent, Pexpérience lui tiennent lieu de droit & d'autorité. Donnez - lui l'habit & le nom qu'il vous plaira, peu importe; il primera par-tout, il deviendra par-tout le cheé autres; ils sentiront toujours sa supériorité sur eux. Sans vouloir commander il sera le maître, sans croire obéir ils obéiront.

Il est parvenu à la maturité de l'enfance, il a vécu de la vie d'un enfanc, il n'a point acheté si perfection aux dépens de son bonheur : au contraire, ils ont concouru l'un à l'autre. En acquérant toute la raison de son âge, il a été heureux & bibre autant que sa constitution lui permet de l'être. Si la fatale faux vient moissoner en lui la sleur de nos espérances, nous n'aurons point à pleurer à la fois su vie & sa mort, nous n'agirtions point nos douleurs du souveir de celles que nous lui aurons causées; nous nous dirons; au moins il a joui de son enfance; nous ne lui avons rien sait perdre de ce que la nature lui avoit donné.

Le grand inconvénient de cette premiere éducation, est qu'elle n'est sensible qu'aux hommes clairvoyans, & que dans un enfant élevé avec tant de soin, des yeux vulgaires

ne voyent qu'un polisson. Un Précepteur songe à son intérêt plus qu'à celui de son Disciple, il s'attache à prouver qu'il ne perd pas fon tems & qu'il gagne bien l'argent qu'on lui donne; il le pourvoit d'un acquis de facile étalage & qu'on puisse montrer quand on veut; il n'importe que ce qu'il lui apprend foit utile, pourvu qu'il se voye aisément. Il accumule fans choix, fans discernement, cent fatras dans sa mémoire. Quand il s'agit d'examiner l'enfant, on lui fait déployer fa marchandise, il l'étale, on est content, puis il replie son ballot & s'en va. Mon Eleve n'est pas si riche, il n'a point de ballot à déployer, il n'a rien à montrer que lui même, Or un enfant, non plus qu'un homme, ne se voit pas en un moment. Où font les Observateurs qui sachent saisir au premier coup-d'œil les traits qui le caractérisent? Il en est, mais il en est peu. & sur cent mille peres, il ne s'en trouvera pas un de ce nombre.

Les queltions trop multipliées ennuyent & rebutent tout le monde, à plus forte raifon les enfans. Au bout de quelques minutes leur attention fe laffe, ils n'écourent plus ce qu'un obfliné questionneur leur demande, & ne répondent plus qu'au hazard. Cette maniere de les examiner est vaine & pédantesque; fouvent un mot pris à la volée peint mieur leur sens & leur esprit que ne feroient de longs discours : mais il suu prendre garde que ce mot ne soit ni diské ni fortuit. Il saut avoir beaucoup de jugement soi-même pour apprécier celui d'un ensant.

J'ai oui raconter à feu Milord Hyde, qu'un de ses amis revenu d'Italie après trois ans d'absence, voulut examiner les progrès de fon fils 'agé de neuf à dix ans. Ils vont un foir se promener, avec son Gouverneur & lui dans une plaine où des Ecoliers s'amussient à guider des certs-volans. Le pere en passant dit à son fils, où est le cers-volant dont voilà Pombre? sans héstier, sans lever la têre, l'enslant dit, sur le grand chemin. Et en effet, ajoutoit Milord, le grand chemin étoit entre le soleil & nous. Le pere à ce mot embrasse son fils, & sinissant-la son examen, 's'en va sans rien dire. Le lendemain il envoya au Gouverneur l'acte d'une pension viagere outre s'a appointemens.

Quel homme que ce pere là, & quel fils lui étoit promis? La queftion elt précifément de l'âge : la réponte est bien fimple; mais voyez quelle netted de judiciaire enfantine elle fupposé! C'est ainsi que l'Eleve d'Aristore apprivossoit ce Courfier célebre qu'aucun Ecuyer n'avoit pu dompter.

Fin du Livre deuxieme.

EMILE;

## EMILE,

## DE L'ÉDUCATION.

## LIVRE TROISIEME.

UOTOUE jufqu'à l'adolescence tout le cours de la vie foit un tems de foiblesse, il est un point dans la durée de ce premier âge où, le progrès des forces avant passé celui des besoins, l'animal croissant, encore absolument soible, devient fort par relation. Ses besoins n'étant pas tous développés, ses forces actuelles sont plus que suffisantes pour pourvoir à ceux qu'il a. Comme homme il feroit très-foible; comme enfant il est très-fort.

D'où vient la foiblesse de l'homme? De l'inégalité qui se trouve entre sa force & ses desirs. Ce sont nos passions qui nous rendent foibles, parce qu'il faudroit pour les contenter plus de forces que ne nous en donna la Nature. Diminuez donc les desirs, c'est comme si vous augmentiez les forces; celui qui peut plus qu'il ne desire, en a de reste : il est certainement un être très-fort. Voilà le troisieme état de l'enfance, & celui dont i'ai maintenant à parler. Je continue à l'appeller enfance, faute de terme propre à l'exprimer; car cet âge approche de l'adolescence, sans être encore celui de la puberté.

Emile. Tome L. LI A douze ou treize ans les forces de l'enfant ſe développent bien plus rapidement que ſes befoins. Le plus violent, le plus terrible ne s'est pas encore ſait ſentir à lui ; l'organe méme en reste dans l'imperſection, & ſemble pour en fortir attendre que ſa volonté l'y force. Peu ſensible aux injures de l'air & des ſaisſons, il les brave ſans peine; ſa chaleur naisſante lui tient lieu d'habit, ſon appſcit lui tient lieu d'aſfai-ſonnement; tout ce qui peut nourir est bon à ſon âge; s'il a fommeil, il s'étend ſur la terre & dort; il ſe voit par-tout entouré de tout ce qui lui est nécesfaire; aucun beſoin imaginaire ne le tourrænte; l'opinion ne peut ren ſur lui; fes deſirs ne vont pas plus loin que ſœs bras : non-ſeulement il peut ſe ſusſfiire à lui-méme, il a de la force au - delà de ce qu'il lui en ſaut; c'est le ſeul tems de ſa vie où il ſera dans ce cas.

Je preffens l'objection. L'on ne dira pas que l'enfant a plus de befoins que je ne lui en donne, mais on niera qu'il ait la force que je lui attribue: on ne fongera pas que je parle de mon Eleve, non de ces poupées ambulantes qui voyagent d'une chambre à l'autre, qui labourent dans une caiffe, & portent des fardeaux de carton. L'on me dira que la force virile ne se manifette qu'avec la virilité, que les esprits vitaux élaborés dans les vaisseaux convenables & répandus dans tout le corps, peuvent seuls donner aux muéles la consistance, l'activité, le ton, le resfort d'où résulte une véritable sorce. Voil's la philosophie du cabinet, mais moi fen appelle à l'expérience. Je vois dans vos campagnes de grands garçons labourer, biner, tenir la charrue, charger

un tonneau de vin, mener la voiture tout comme leur pere; on les prendroit pour des hommes, fi le fon de leur voix ne les trahifioit pas. Dans nos villes mémes de jeunes ouvriers, forgerons; taillandiers, maréchaux, font preque auffi robuftes que les maîtres, & ne feroient gueres moins adroits fi on les eût exercés à tems. S'il y a de la différence, & je conviens qu'il y en a, elle eft beaucoup moindre, je le répere, que celle des defirs fougueux d'un homme aux defirs bornés d'un enfant. D'ailleurs il n'eft pas ici question seulement de forces physiques, mais sur-tout de la force & capacité de l'efprit qui les stippée ou qui les dirige.

Cet intervalle où l'individu peur plus qu'il ne desse, bien qu'il ne soit pas le terns de sa plus grande force absolue, est, comme je l'ai dit, celui de sa plus grande force relative. Il est le tems le plus précieux de la vie; tems qui ne vient qu'une seule sois; tems très-court, & d'autant plus court, comme on verra dans la suite, qu'il lui importe plus de le bien employer.

Que fera -t -il donc de cet excédent de facultés & de forces qu'il a de trop à préfent, & qui lui manquera dans un autre âge? Il tâchera de l'employer à des foins qui lui puiffent profiter au befoin. Il jettera, pour ainfi dire, dans l'avvenir le fuperflu de fon étre acuel : l'enfant robuté rac des provitions pour l'homme foible : mais il n'établira fes magafins ni dans des coffres qu'on peut lui voler, ni dans des granges qui lui font étrangeres; pour s'approprier vérirablement fon acquis, c'eft dans fes bras, dans fa tête, c'est dans lui qu'il le logera. Voici donc le terms des travaux, des

instructions, des études; & remarquez que ce n'est pas moi qui fais arbitrairement ce choix, c'est la Nature elle-même qui l'indique.

L'inelligence humaine a fes bornes, & non-feulement un homme ne peut pas tout favoir, il ne peut pas méme favoir en entier le peu que favent les autres hommes. Puifque la contradictoire de chaque propofition fausse est ne vérité, le nombre des vérités est inépuisable comme celui des erreurs. Il y a donc un choix dans les choses qu'on doit enseigner, ainsi que dans le tems propre à les apprendre. Des connoissances qui font à norre portée, les unes sont fausses, les autres font inutiles, les autres fervent à nourrir l'orgueil de celui qui les a. Le petit nombre de celles qui contribuent récllement à norre bien-ctre est seu digne des recherches d'un homme sage, & par conséquent d'un enfant qu'on veut rendre tel. Il ne s'agit point de favoir ce qui est, mais seulement ce qui est utile.

De ce petit nombre il faut ôter encore ici les vérités qui demandent pour être comprifes un entendement déjà tout formé; celles qui suppofent la connoissance des rapports de Phomme, qu'un enfant ne peut acquérir; celles qui, bien que vraies en elles-mêmes, disposent une ame inexpérimentée à penfer faux fur d'autres shijest.

Nous voilà réduits à un bien petit cercle relativement à l'exiftence des chofes; mais que ce cercle forme encore une fighere immense pour la mesure de l'espiri d'un ensant! Ténopres de l'entendement humain, quelle main téméraire osa toucher à votre voile? Que d'abymes je vois creuser par nos vaines ١

fciences autour de ce jeune infortumé! O toi qui vas le conduire dans ces périlleux fentiers, & tirer devant fes yeux le rideau facré de la Nature, tremble. Affure-toi bien premierement de fa tête & de la tienne; crains qu'elle ne tourne à l'un ou à l'autre, & peut-être à tous les deux. Crains l'attrait flécieux du menfonge, & les vapeurs enivrantes de l'orgueil. Souviens-toi, fouviens-toi fans ceffe que l'ignorance n'a jamais fait de mal, que l'erreur feule est funeste, & qu'on ne s'égare point par ce qu'on ne fait pas, mais par ce qu'on croir favoir.

Ses progrès dans la géométrie vous pourroient fervir d'épreuve & de messure certaine pour le dévelopement de son intelligence; mais stitôt qu'il peut discerner ce qui est utile & ce qui ne l'est pas, il importe d'user de beaucoup de ménagement & d'art pour l'amener aux études spéculatives, Voulez-vous, par exemple, qu'il cherche une moyenne proportionnelle entre deux lignes? commencez par faire en forte qu'il ait bésin de trouver un quarré égal à un reclangle donnés; s'il s'agissiot de deux moyennes proportionnelles, il faudroit d'abord lui rendre le probléme de la duplication du cube intéressant, &c. Voyez comment nous approchons par degrés des notions morales qui distinguent le bien de le mal! Jusqu'ici nous n'avons connu de loi que celle de la nécessiré: maintenant nous avons égard à ce qui est urile; nous arriverons bientés à ce qui est convenable & bon.

Le même inftinct anime les diverses facultés de l'homme, A l'activité du corps qui cherche à se développer, succede l'activité de l'esprit qui cherche à s'instruire. D'abord les

enfans ne font que remuans; enfuite ils font curieux, & cette curiofité bien dirigée est le mobile de l'âge où nous voilà parvenus. Diftinguons toujours les penchans qui viennent de la Nature de ceux qui viennent de l'opinion. Il est une ardeur de favoir qui n'est fondée que sur le desir d'être estimé favant; il en est une autre qui naît d'une curiosité naturelle à l'homme, pour tout ce qui peut l'intéresser de près ou de loin. Le desir inné du bien-être & l'impossibilité de contenter pleinement ce desir, lui font rechercher sans cesse de nouveaux movens d'y contribuer. Tel est le premier principe de la curiofité; principe naturel au cœur humain, mais dont le développement ne se fait qu'en proportion de nos passions & de nos lumieres. Suppofez un Philofophe relégué dans une Isle déserte avec des instrumens & des livres, sur d'y passer feul le refte de fes jours; il ne s'embarrassera plus gueres du svítême du monde, des loix de l'attraction, du calcul différentiel : il n'ouvrira peut-être de sa vie un seul livre ; mais jamais il ne s'abstiendra de visiter son Isle jusqu'au dernier recoin, quelque grande qu'elle puisse être. Rejettons donc encore de nos premieres études les connoiffances dont le goût n'est point naturel à l'homme, & bornons-nous à celles que l'inftinct nous porte à chercher.

L'Ille du genre humain, c'eft la terre; l'objet le plus frappant pour nos yeux c'eft le foleil. Sitôt que nous commençons à nous éloigner de nous, nos premieres obfervations doivent tomber fur l'une & fur l'autre. Auffi la philofophie de prefque tous les peuples Sauvages roule-t-elle uniquement fur d'imaginaires divisions de la terre, & fur la divinité du foleil. Quel écart! dira-t-on peut-être. Tout-à-l'heure nous n'étions occupés que de ce qui nous touche, de ce qui nous entoure immédiatement: tout-à-coup nous voilà parcourant le globe, & fautant âpx extrémités de l'Univers! Cet écare él l'effiet du progrès de nos forces & de la pente de notre efprit. Dans l'état de foible¶e & d'infuffifiance, le foin de nous conferver nous concentre au-dedans de nous; dans l'état de puiflance & de force, le defir d'étendre notre étre nous porte au-delà, & nous fait élancer auffi loin qu'i nous eft poffible: mais comme le monde intellectuel nous eft encore inconnu, notre penfée ne va pas plus loin que nos yeux, & notre entendement ne s'étend qu'avec l'espace qu'il mefire.

Transformons nos fenfarions en idées, mais ne fautons pas tout d'un coup des objets fenfibles aux objets intellectuels. C'est par les premiers que nous devons arriver aux autres. Dans les premieres opérations de l'esprit, que les sens foient oujours s'es guides. Point d'autre livre que le monde, point d'autre instruction que les faits. L'ensfant qui lit ne pense pas, il ne fait que lire; il ne s'insstruit pas, il apprend des mots.

Rendez votre Eleve attentif aux phénomenes de la Nature, bientôt vous le rendrez curieux; mais pour nourrir fa curiofité, ne vous preffez jamais de la faitsfaire. Metrez les queftions à fa portée, & laiffez-les lui réfoudre. Qu'il ne fache rien parce qu'e vous le lui avez dit, mais parce qu'il l'a compris lui-même: qu'il n'apprenne pas la fcience; qu'il l'invente. Si jamais vous fubblituez dans fon efprit l'autorité à la

raifon, il ne raifonnera plus; il ne fera plus que le jouet de l'opinion des autres.

Vous voulez apprendre la géographie à cet enfant, & vous lui allez chercher des globes, des fipheres, des carres : que de machines! Pourquoi toutes ces repréfentations? Que ne commencez-vous par lui montrer l'objet même, afin qu'il fache au moins de quoi vous lui parle:

Une belle foirée, on va fe promener dans un lieu favorable, où l'horizon bien découvert laisse voir à plein le soleil couchant, & l'on observe les objets qui rendent reconnoissable le lieu de son coucher. Le lendemain, pour respirer le frais, on retourne au même lieu avant que le foleil se leve. On le voit s'annoncer de loin par les traits de feu qu'il lance audevant de lui. L'incendie augmente, l'orient paroit tout en flammes : à leur éclat on attend l'aftre long-tems avant qu'il fe montre ; à chaque instant on croit le voir paroître ; on le voit enfin. Un point brillant part comme un éclair & remplit auffi-tôt tout l'espace : le voile des ténebres s'efface & tombe : L'homme reconnoit fon féjour & le trouve embelli, La verdure a pris durant la nuit une vigueur nouvelle; le jour naiffant qui l'éclaire, les premiers rayons qui la dorent, la montrent couverte d'un brillant réseau de rosée, qui résléchit à l'œil la lumière & les couleurs. Les oifeaux en chœur fe réunissent & saluent de concert le Pere de la vie; en ce moment pas un feul ne se tait. Leur gazouillement foible encore, est plus lent & plus doux que dans le reste de la journée. il se sent de la langueur d'un paisible réveil. Le concours de tous ces objets porte aux fens une impression de fraîcheur qui qui semble pénétrer jusqu'à l'ame. Il y a là un quart-d'heure d'enchantement auquel nul homme ne résiste ; un spectacle si grand, si beau, si délicieux n'en laisse aucun de sang-froid.

Plein de l'enthousiasme qu'il éprouve, le maître veut le communiquer à l'enfant : il croit l'émouvoir , en le rendant attentif aux fenfations dont il est ému lui-même. Pure bétise! C'est dans le cœur de l'homme qu'est la vie du spectacle de la Nature; pour le voir il faut le fentir. L'enfant appercoit les obiets; mais il ne peut appercevoir les rapports qui les lient, il ne peut entendre la douce harmonie de leur concert, Il faut une expérience qu'il n'a point acquife, il faut des fentimens qu'il n'a point éprouvés, pour fentir l'impression composée qui résulte à la sois de toutes ces sensations. S'il n'a long-tems parcouru des plaines arides, fi des fables ardens n'ont brûlé ses pieds, si la réverbération suffoquante des rochers frappés du foleil ne l'oppressa jamais, comment goûtera - t - il l'air frais d'une belle matinée ? Comment le parfum des fleurs, le charme de la verdure, l'humide vapeur de la rofée, le marcher mol & doux fur la peloufe, enchanteront-ils ses sens? Comment le chant des oiseaux lui caufera-t-il une émotion voluptueuse, si les accens de l'amour & du plaisir lui sont encore inconnus? Avec quels transports verra-t-il naître une si belle journée, si son imagination ne fait pas lui peindre ceux dont on peut la remplir? Enfin comment s'attendrira - t - il fur la beauté du spectacle de la Nature, s'il ignore quelle main prit foin de l'orner?

Ne tenez point à l'enfant des discours qu'il ne peut enten-Emile. Tome I. M m dre. Point de descriptions, point d'éloquence, point de figures, point de poésse. Il n'est pas maintenant question de sentiment ni de goût. Continuez d'être clair, simple & froid; le tems ne viendra que trop tôt de prendre un autre langage.

Elevé dans l'esprit de nos maximes, accourumé à tirer tous ses instrumens de lui-même, & à ne recourir jamais autrui qu'après avoir reconnu son insuffisince, à chaque nouvel objet qu'il voit il l'examine long-tems sans rien dire. Il est pensif & non questionneur. Contentez-vous donc de lui présenter à propos les objets; puis quand vous verrez si wuriosité suffisamment occupée, faites-lui quelque question laconique qui le mette sur la voie de la résoudre.

Dans cette occasson après avoir bien contemplé avec lui le soleil levant, après lui avoir fait remarquer du meine code les montagnes & les autres objets voissins, après l'avoir laisse causer là-dessus tout à son aise, gardez quelques momens le silence comme un homme qui rêve, & puis vous lui direz, je songe qu'hier aù soir, le soleil s'est couché là, & qu'd s'est levé là ce matin. Comment cela se peut-il faire? N'ajoutez rien de plus; s'il vous sait des questions n'y répondez point; parlez d'autre chose. Laissez-le à lui-même, & soyez sur qu'il y pensera.

Pour qu'un enfant s'accoutume à être attentif, & qu'il soit bien fraippé de quelque vérité sentible, il faut qu'elle lui donne quelques jours d'inquiétude avant de la découvrir. S'il ne conçoit pas assez celle-ci de cette maniere, il y a moyen de la lui rendre plus sensible encore, & ce moyen c'est de retourner la question. S'il ne fait pas comment le folcil parvient de fon coucher à fon lever, s'il fait au moins comment il parvient de fon lever à fon coucher, is sy teux seuls le lui apprennent. Eclaircisse donc la premiere question par l'autres ou votre Eleve est abfolument stupide, ou l'analogie est trop claire pour lui pouvoir échapper. Voilà sa premiere leçon de Cosmographie.

Comme nous procédons roujours lentement, d'idée fenfible en idée fenfible, que nous nous familiaritons long-tems avec la même avant de paffer à une autre, & qu'enfin nous ne forçons jamais notre Elexe d'être attentif, il y a loin de cette première leçon à la cônnoiffance du cours du fobeil & de la figure de la terre : mais comme tous les mouvemens apparens des corps c'éleftes tiennent au même principe, & que la meniere obfervation mene à toutes les autres, il faut moins d'effort, quoiqu'il faille plus de tems, pour arriver d'une révolution diurne au calcul des éclipfes, que pour bien comperndre le jour & la muit.

Puisque le foleil tourne autour du monde il décrit un cercle, & tout cercle doit avoir un centre, nous savons déjà cela. Ce centre ne sauroit se voir, car il est au cœur de la terre, mais on peut sur la surface marquer deux points qui lui correspondent. Une broche passant par les trois points ex prolongée jusqu'au Giel de part & d'autre, sera l'axe du monde & du mouvement journalier du foleil. Un totou rond tournant sur su pointe représente le Giel tournant sur sin on axe, les deux pointes du totou sont les deux poies; l'enfant sera fort aisse d'en connoître un : je le lui montre à la queut Mm a.

de la petite ourfe. Voilà de l'ansufement pour la nuit; peu-à-peu l'on fe familiante avec les étoiles, & de-là naît le premier goût de connoître les planetes, & d'obferver les conftellations.

Nois avoits vui lever le foleil à la St. Jean; nous l'allons voir auffi lever à Noël ou quelque autre beau jour d'hiever; car on fait que nous ne fommes pas parefleux & que nous nous faifons un jeu de braver le froid. J'ai foin de faire cette feconde obfervation dans le même lieu où nous avons fait la première, & moyennant quelque adreffe pour préparer la remarque, l'un ou l'autre ne manquera pas de s'écrier. Oh, oh' voilà qui eft plaifant le foleil ne fe leve plus à la même place! Ici font nos anciens renfeignemens, & à préfent il s'eft levé là; &c. Il y a donc un orient d'été & un orient d'hiver, &cc..... Jeune mattre, vous voilà fur la quie. Ces exemples vous doivent fuffire pour enfeigner très-clairement la sphere, en prenant le monde pour le monde, & le foleil pour le foleil.

En général ne subflituez jamais le figne à la chose, que quand il vous est impossible de la montrer. Car le figne absorbe l'attention de l'enfant, & lui fait oublier la chose représentée.

La fibere armillaire me paroit une machine mal composite, & exécutée dans de mauvaités proportions. Cette confusion de exclusé & les bizaires figures qu'on y marque, lui donnent un air de grimoire qui effarouche l'esprit des ensans. La terre est trop petite, les cercles sont trop grands, trop nombreux; quelques – uns comme les colures, sont parfaite-

ment inutiles; chaque cercle eft plus large que la terre; l'épaifeur du carron leur donne un air de folidité qui les fait prendre pour des maffes circulaires réellement existantes, & quand vous dites à l'ensant que ces cercles sont imaginaires, il ne suit ce qu'il voit, il n'entend plus rien.

Nous ne favons jamais nous mettre à la place des enfans, nous n'entrons pas dans leurs idées, nous leur prétons les nôtres, & faivant toujours nos propres raifonnemens, avec des chaînes de vérités, nous n'entaffons qu'extravagances & qu'erreure dans leur tête.

On dispute sur le choix de l'analyse on de la synthese pour étudier les sciences. Il n'est pas toujours besoin de choisir. Quelquesois on peut résoutre & composer dans les mêmes recherches, & guider l'enfant par la méthode enseignante, lorsqu'il croit ne faire qu'analyser. Alors en employant en même tems l'une & l'autre, elles si serviroient mutuellement de preuves. Partant à la fois des deux points opposés, sans penses faire la même route, il seroit tout surpris de se renottre, & cette surprise ne pourroit qu'etre sort agréable. Je voudrois, par exemple, prendre la géographie par ses deux termer, & joindre à l'étude des révolutions du globe da mester de sis parties, à commencer du lieu qu'on habite. Tandis que l'ensant étudie la sphere & se transporte ainsi dans les Cieux, ramenez-le à la division de la terre & montrez-lui d'abord son pourse scioux.

Ses deux premiers points de géographie feront la ville où il demeure & la maifon de campagne de fon pere ; enfuite les lieux intermédiaires, enfuite les rivieres du voifinage,

enfin l'aspect du soleil & la maniere de s'orienter. C'est ici le point de réunion. Qu'il fasse lui-même la carte de tout cela; carte rès-s-simple & d'abord formée de deux seuls objees aux quels il ajoute peu-à-peu les autres, à mestire qu'il sir, ou qu'il estime leur distance & leur position. Vous voyez dejà quel avantage nous lui avons procuré d'avance, en lui mettant un compast dans les veux.

Malgré cela, fans doure, il faudra le guider un peu, mais rrès-peu, fans qu'il y paroiffe. S'il fe trompe, laiffez-le faire, ne corrigez point fes erreurs. Attendez en filence qu'il foit en état de les voir & de les corriger lui-même, ou tout au plus dans une occafion favorable, amenez quelque opération qui les lui faffe fenţir. S'il ne fe trompoit jamais, il n'apprendroir pas s'hien. Au reste, il ne s'agit pas qu'il sache exadement la topographie du pays, mais le moyen de s'en instruire; peu importe qu'il ait des cartes dans la tête, pourvu qu'il conçoive bien ce qu'elles représentent & qu'il ait une idée nette de l'art qui sert à les dresser. Voyez déjà la disférence qu'il y a du savoir de vos Eleves à l'ignorance du mien! Ils savent les cartes, & lui les fait. Voici de nouveaux ornemens pour sa chambre.

Souvenez-vous toujours que l'efpiri de mon inflitution n'est pas d'enseigner à l'enfant beaucoup de choses, mais de ne laisser jamais entrer dans son cerveau que des iddes justes & claires. Quand il ne sauroit rien, peu m'importe, pourvu qu'il ne se trompe pas; & je ne mets se vérités dans sa tête que pour le garantir des erreurs qu'il apprendroit à leur place. La raison, le jugement viennent lentement, les préjugés accourent en foule, c'est d'eux qu'il le faut préferver. Mais si vous regardez la science en elle-même vous entrez dans une mer fans sond, sans rives, toute pleine d'écueils; vous ne vous en tirerez jamais. Quand je vois un homme épris de l'amour des connoissances, se laisser sédance à leur charme, & courir de l'une à l'autre sans savoir s'arrêter, je crois voir un ensant sur le rivage amassant des coquilles, & commençant par s'en charger; puis, tenné par celles qu'il voit enore, en rejetter, en reprendre, jusqu'à ce qu'accablé de leur multitude & ne sachant plus que choisir, il finisse par tout jetter, & retourne à vuide.

Durant le premier âge le tems étoit long; nous ne cherchions qu'à le perdre, de peur de le mal employer. Ici c'eft tout le contraire, & nous n'en avons pas affez pour faire tout ce qui feroit utile. Songez que les passions approchent, & que sitot qu'elles frapperont à la porte, votre Eleve n'aura plus d'attention que pour elles. L'âge paissible d'intelligence est si court, il passe si rapidement, il a tant d'autres usages nécessaires, que c'est une folie de vouloir qu'il sussisse sur servires un ensant favant. Il ne s'agit point de lui enseigner les sciences, mais de lui donner du goût pour les aimer, & des méthodes pour les apprendre, quand ce goût sera mieux développé. C'est là très - certainement un principe sondamental de toute bonne éducation.

Voici le tems auffi de l'accoutumer peu-à-peu à donner une attention fuivie au même objet; mais ce n'eft jamais la contrainte, c'eft toujours le plaifir ou le desir qui doit produire cette attention; il saut avoir grand soin qu'elle ne l'accable point & n'aille pas jusqu'à l'ennui. Tenez donc toujours l'œil au guet, & quoi qu'il arrive, quittez tout avant qu'il s'ennuie; car il n'importe jamais autant qu'il apprenne, qu'il importe qu'il ne faste rien malgré lui.

S'il vous questionne lui - même, répondez autant qu'il faut pour nourrir la curiosité, pon pour la rassaire: s'ur-tout quand vous voyez qu'au lieu de questionner pour s'instruire," il se met à battre la campagne & à vous accabler de soutes questions, arrêtez-vous à l'instant, s'ur qu'alors il ne se soute plus de la chose, mais seulement de vous affervir à se interrogations. Il faut avoir moins d'égard aux mots qu'il prononce, qu'au moits qui le sait parler. Cet avertis-fement, jusqu'ici moins nécessaire, devient de la dernière importance aussi-toèt que l'ensant commence à raisonner.

Il y a une chaîne de vérités générales, par laquelle toutes les feiences tiennent à des principes communs & fe dévendences tiennent à des principes communs & fe dévendence des philosophes; ce n'est point de celle-là qu'il s'agit ici. Il y en a une toute différente par laquelle chaque objet particuler en attire un autre, & montre toujours celui qui le suit. Cet ordre qui nourrit par une curiostité continuelle l'attention qu'ils exigent tous, est celui que suivent la plupart des hommes, & sur-tout celui qu'il faut aux ensans. En nous orientant pour lever nos cartes, il a falu tracer des méridiennes. Deux points d'interséction entre les ombres égales du matin & du soir, donnent une méridienne excellente pour un affronome de treize ans. Mais ces méridiennes s'essacent; il faut du tems pour les tracer; elles afsujettissent

à travailler toujours dans le même lieu; tant de foins. tant de gêne l'ennuyeroient à la fin. Nous l'avons prévu : nous y pourvoyons d'avance,

Me voici de nouveau dans mes longs & minucieux détails. Lecteurs, j'entends vos murmures & je les brave : je ne veux point facrifier à votre impatience la partie la plus utile de ce livre. Prenez votre parti fur mes longueurs ; car pour moi j'ai pris le mien fur vos plaintes.

Depuis long-tems nous nous étions apperçus mon Eleve & moi, que l'ambre, le verre, la cire, divers corps frottés attiroient les pailles, & que d'autres ne les attiroient pas. Par hazard nous en trouvons un qui a une vertu plus finguliere encore : c'est d'attirer à quelque distance, & sans être frotté . la limaille & d'autres brins de fer. Combien de tems cette qualité nous amuse sans que nous puissions y rien voir de plus ? Enfin, nous trouvons qu'elle se communique au fer même aimanré dans un certain fens. Un iour nous allons à la foire (\*); un Joueur de gobelets attire avec un morceau de pain un canard de cire flottant fur un baffin d'eau. Fort furpris , nous ne difons pourtant pas, c'est un Sorcier, car nous ne savons ce que c'est

(\*) Je n'ai pu m'empécher de rire en lifant une fine critique de M. de Formey fur ce petit conte. Ce joueur de gobelets, dit - il, qui se pique d'émplation contre un enfant Ed fermone gravement fon instituteur, est un individu du monde des Emiles. Le spirituel M. de Formey n'a pu

Emile. Tome L

supposer que cette petite scene étoit arrancée . & que le bateleur étoit instruit du rôle qu'il avoit à faire ; car c'est en effet ce que je n'ai point dit. Mais combien de fois , en revanche, al-je déclaré que je n'écrivois point pour les gens à qui il faloit tout dire?

qu'un Sorcier. Sans cesse frappés d'essets dont nous ignorons les causes, nous ne nous pressons de juger de rien, & nous restons en repos dans notre ignorance, jusqu'à ce que nous trouvions l'occasson d'en sortir.

De retour au logis, à force de parler du canard de la foire, nous allons nous mettre en tête de l'imiter : nous prenons une bonne aiguille bien aimancée, nous l'entourons de cire blanche, que, nous façonnons de notre mieux en forme de canard, de forte que l'aiguille traverfe le corps & que la tete faffe le bee. Nous pofons fur l'euu le canard, nous approchons du bec un anneau de clef, & nous voyons avec une joie facile à comprendre que notre canard fuit la clef, précifément comme celui de la foire fuivoir le morceau de pain. Obferver dans quelle direction le canard s'arcter fur l'eau quand on l'y laiffe en repos, c'eft ce que nous pourrons faire une autre fois. Quant à préfent tout occupés de notre objet, nous n'en voulons pas davantage.

Dès le même foir nous retournons à la foire avec du pain préparé dans nos poches, & fitôt que le Joueur de gobelets a fait fon tour, mon petit docteur, qui se contenoir à peine lui dit que ce tour n'este pas difficile, & que lui-même en sera bien autant : il est pris au mot. A l'instant il tire de sa poche le pain où est caché le morceau de fer : en approchant de la table le cœur lui bat; il présente le pain presque en tremblant; le canard vient & le suit; l'ensant s'écrie & tresfaillit d'aise. Aux battemens de mains, aux acclamations de l'assemblée la tête lui tourne, il est hors de lui. Le Bateleur instruite, vient pourtant l'embrasser, le séliciter, & le prie de Phonorer encore le lendemain de sa préfence, ajoutant qu'il aura soin d'assémbler plus de monde encore pour applaudir à son habileté. Mon petit naturaliste enorgueilli veut babiller; mais sur-le-champ je lui ferme la bouche & Penmene comblé d'éloges.

L'enfant jusqu'au lendemain compte les minutes avec une rifible inquiétude. Il invite tout ce qu'il rencontre, il voudroit que tout le genre humain fût témoin de sa gloire ; il attend l'heure avec peine, il la devance : on vole au rendez-vous; la falle est déjà pleine. En entrant son jeune cœur s'épanouit, D'autres jeux doivent précéder ; le Joueur de gobelets se surpasse, & fait des choses surprenantes, L'enfant ne voit rien de tout cela : il s'agite, il sue, il respire à peine, il passe son tems à manier dans sa poche son morceau de pain d'une main tremblante d'impatience. Enfin fon tour vient: le maître l'annonce au Public avec pompe, Il s'approche un peu honteux, il tire fon pain... nouvelle viciffitude des chofes humaines! le canard, si privé la veille, est devenu sauvage aujourd'hui; au lieu de présenter le bec. il tourne la queue & s'enfuit ; il évite le pain & la main qui le préfente, avec autant de foin qu'il les fuivoit auparavant. Après mille effais inutiles & toujours hués, l'enfant fe plaint, dit qu'on le trompe, que c'est un autre canard qu'on a substitué au premier, & désie le Joueur de gobelets d'attirer celui-ci.

Le Joueur de gobelets suns répondre prend un morceau de pain, le présente au canard : à l'instant le canard suit le pain & vient à la main qui le retire : l'ensant prend le même morceau de pain, mais loin de réuffir mieux qu'auparavant; il voir le canard se moquer de lui & faire des pirouettes tout autour du bassin; il s'éloigne ensin tout consus & n'ose plus s'exposer aux huées.

Alors le Joueur de gobelets prend le morceau de pain que l'enfant avoit apporté & s'en fert avec autant de fuccès que du fien ; il en tire le fer devant tout le monde ; autre rifée à nos dépens; puis de ce pain, ainsi vuidé, il attire le canard comme auparavant. Il fait la même chose avec un autre morceau coupé devant tout le monde par une main tierce; il en fait autant avec fon gant, avec le bout de fon doigt. Enfin il s'éloigne au milieu de la chambre, & d'un ton d'emphase propre à ces gens là, déclarant que son canard n'obéira pas moins à sa voix qu'à son geste, il lui parle & le canard obéit; il kui dit d'aller à droite & il va à droite, de revenir & il revient, de tourner & il tourne; le mouvement est aussi prompt que l'ordre. Les applaudissemens redoublés font autant d'affronts pour nous ; nous nous évadons fans être apperçus, & nous nous renfermons dans notre chambre fans aller raconter nos fuccès à tout le monde, comme nous l'avions projetté.

Le lendemain matin l'on frappe à notre porte, j'ouvre; c'elt l'homme aux gobelets. Il se plaint modelstement de notre conduite; que nous avoit-il fait pour nous engager à vouloir décréditer se jeux & lui ôter son gagne-pain? Qu'y a+-il donc de si merveilleux dans l'art d'attirer un canard de cire, pour acheter cet honneur aux dépens de la subdistance d'un honnéte homme? Ma foi, Mcsseurs, si

p'avois quelque autre talent pour vivre, je ne me glorifierois gueres de celui-ci. Vous deviez croire qu'un homme qui la patté fa vie à s'exercer à cette chétive induftrie, en fait là-deffus plus que vous qui ne vous en occupez que quelques momens. Si je ne vous ai pas d'abord montré mes coups de maître, c'est qu'il ne faut pas se presser d'étaler étourdiment ce qu'on fait; j'ai toujours soin de conserver mes meilleurs tours pour l'occasion, & après celui-ci l'en ai d'autres encore pour arrêter de jeunes indiscrets. Au refle, Messers, je viens de bon cœur vous apprendre ce secret qui vous a tant embarrassés, vous priant de n'gn pas abuser pour me nuire, & d'être plus retenus ame autre fois.

Alors il nous montre fa machine, & nous voyons avec la dernière furprife qu'elle ne confifle qu'en un aimant fort & bien armé, qu'un enfant caché sous la table faisoir mouvoir sans qu'on s'en apperçût.

L'homme replie à machine, & après lui avoir fait nos remerchmens & nos excuses, nous voulons lui faire un préfent; il le refuse. « Non, Messieurs, je n'ai pas affea à me 
n louer de vous pour accepter vos dons; je vous laisse obling gés à moi malgré vous; c'est ma seule vengeance. Apprenez qu'il y a de la générosité dans tous les états; je 
'n fais payer mes tours & non mes leçons n.

En fortant, il m'adreffe à moi nommément & tout haut une réprimande. P'excufe volontiers, me dit-il, cet enfant; il n'a péché que par ignorance. Mais vous, Monsseur, quit deviez connoître la saure, pourquoi la lui avoir hissé faire? Puisque vous vivez ensemble, comme le plus âgé vous lui devez vos soins, vos conseils : votre expérience est l'autorité qui doit le conduire. En se reprochant, étant grand, les torts de sa jeunesse, il vous reprochera sans doute ceux dont vous ne l'aurez pas avers (°).

Il part & nous laife tous deux très-confus. Je me blâme de ma molle facilité, je promets à l'enfant de la facrifier une autre fois à fon intérêt, & de l'avertir de fes fautes avant qu'il en faffe; car le tems approche où nos rapports vonc changer, & où la févérité du maître doir fuccéder à la complaifance du camarade : ce changement doit s'amener par degrés; il faut tout prévoir, & tout prévoir de fort loin.

Le lendemain nous retournons à la foire pour revoir le tour dont nous avons appris le fecret. Nous abordons avec un profond refpect notre Barcleur-Socrate; à peine ofonsnous lever les yeux fur lui : il nous comble d'honnétecés, & nous place avec une diffinction qui nous humilie encore. Il fair fes tours comme à l'ordinaire; mais il s'anusle & se complair long-tems à celui du canard, en nous regardant fouvent d'un air affez fier. Nous favons tour & nous ne foufflons pas. Si mon Eleve ofoir feulement ouvrir la bouche ce feroit un enfant à écrafer,

(\*) Ai-je dû fuppofer quelque lectur affez flupide, pour ne pas fentir dans cette réprimande un difcours dicté mot-à-mot par le Gouverneur pour aller à fes vues ! Aton dû me fuppofer affez flupide anoi-même pour donner naturellement ce langage à un bateleur. Je ecoyois avoir fait preuve, au moins, du talent affez médiocre de faire parler les gens dans l'efyrit de leur état. Voyez encore la fin de l'alinéa fuivant. N'étoit-ce pas tout dire pour tout autre que M. de Formey Tout le détail de cet exemple importe plus qu'il ne femble. Que de leçons dans une feule! Que de fuires mortifiantes attire le premier mouvement de vanité! Jeune maître, épiez ce premier mouvement avec foin. Si vous fuvez en faire fortra sinfi l'humiliation ; les difgraces, (\*) foyez für qu'il n'en reviendra de long-tems un fecond. Que d'appréts, direz-vous! j'en conviens; & le tout pour nous faire une bouffole oui nous tienne lieu de méridienne.

Ayant appris que l'aimant agit à travers les autres corps, nous n'avons rien de plus pressé que de faire une machine semblable à celle que nous avons vue. Une table évuidée, un bassin très-plat ajulsé sur cette table, & rempli de quelques lignes d'eau, un canard fair avec un peu plus de soin, &c. Souvent attentis autour du bassin, nous remarquons ensin que le canard en repos assede toujours à peu près la même direction. Nous stivons cette expérience, nous examinons cette direction, nous trouvons qu'elle est du midi au nord; il n'en saut pas davantage, notre boussole est trouvée, ou autant vaut; nous voissil dans la physique.

Il y a divers climats fur la terre, & diverfes températures à ces climats. Les faifons varient plus fenfiblement à mefure qu'on approche du pôle; tous les corps se resserrent au froid & se dilatent à la chaleur; cet effet est plus mesurable dans

<sup>(\*)</sup> Cette humiliation, ces difgrases, font donc de ma façon & non pas de celle du bateleur. Puifque M. Formey vouloit de mon vivant s'emparer de mon livre, & le faire

imprimer fans autre façon que d'en ôter mon nom pour y mettre le fien, il devoit du moins prendre la peine, je ne dis pas de le composer, mais de le liro.

les liqueurs, & plus sensible dans les liqueurs spirimeuses : de - là le thermometre. Le vent frappe le visage : l'air est donc un corps , un fluide , on le sent quoiqu'on n'ait aucun moyen de le voir. Renversez un verre dans l'eau . l'eau ne le remplira pas , à moins que vous ne laissiez à l'air une issue : l'air est donc capable de résistance : enfoncez le verre davantage, l'eau gagnera dans l'espace d'air, fans pouvoir remplir tout-à-fait cet espace; l'air est donc capable de compression jusqu'à certain point, Un ballon rempli d'air comprimé, bondit mieux que rempli de toute autre matiere; l'air est donc un corps élastique, Etant étendu dans le bain , foulevez horizontalement le bras hors de l'eau vous le fentirez chargé d'un poids terrible ; l'air est donc un corps pefant. En mettant l'air en équilibre avec d'autres fluides, on peut mesurer son poids : de-là le barometre. le fyphon, la canne à vent, la machine pneumatique. Toutes les loix de la statique & de l'hydrostatique se trouvent par des expériences tout aussi grossieres. Je ne veux pas qu'on entre pour rien de tout cela dans un cabinet de physique expérimentale. Tout cet appareil d'instrumens & de machines me déplait, L'air scientifique tue la science. Ou toutes ces machines effrayent un enfant, ou leurs figures partagent & dérobent l'attention qu'il devroit à leurs effets.

Je veux que nous faffions nous-mémes toutes nos machines, & je ne veux pas commencer par faire l'inflarument avant l'expérience; mais je veux qu'après avoir entrevu l'expérience, comme par hazard, nous inventions peu - àpeu l'inflarument qui doit la vériner. l'airme mieux que nos inflarumens inftrumens rie foient point si parfaits & si justes; & que nous ayons des idées plus netres de ce qu'ils doivent être; & des opérations qui doivent en réfulter. Pour ma premiere leçon de statique, au lieu d'aller chercher des balances, je mets un bâton en travers sir le dos d'une chaise, j'ajoute de part & d'autre, des poids tantôt égaux, tantôt inégaux; & le tirant ou le poussinant autant qu'il est nécedire, je trouve ensin que l'équilibre résilte d'une proportion réciproque entre la quantité des poids- & la longueur des léviers. Voilà déjà mon petit physicien capable de restifier dès balances avant que d'en avoir vu.

Sans contredit, on prend des notions bien plus claires & bien plus fûres des chofes qu'on apprend ainfi de foi-même, que de celles qu'on tient des enfeignemens d'autrui ; & outre qu'on n'accoutme point fà raifon à fe foumettre fervilument à l'autorité, l'on fe rend plus ingénieux à trouver des rapports ; à lier des idées , à inventer des inftrumens , que quand , adoptant tout cela tel qu'on nous le donne , nous laiffons affaiffer notre efprit dafs l'a nonchalance , comme le corps d'un homme , qui , toujours habillé , chauffé , fervi par fes gens , & trainé par fes chevaux , perd à la fin la force & l'ufage de fes membres. Boileau fe vancit d'avoir appris à Racine à rimer difficilement : parmi tant d'admirables méthodes pour abréger l'étude des fciences , nous aurions grand befoin que quelqu'un nous en donnât une pour les apprendre avec effort.

L'avantage le plus fensible de ces lentes & laborieuses Emile. Tome I. Oo recherches, eft de maintenir, au milieu des études fpéculatives, le corps dans son adiviré, les membres dans leur fouplesse, & de former sans cesse les mains au travail & aux usages utiles à l'homme. Tant d'instrumens inventés pour nous guider dans nos expériences & suppléer à la justifest des sins, e no font négliger l'exercice. Le graphometre difpense d'estimer la grandeur des angles; l'oril qui messurois avec précisson les distances, s'en sie à la chaîne qui les messure pour lui; la romaine m'exempte de juger à la main le poids que je connois par elle. Plus nos outils font ingénieux, plus nos organes deviennent grossiers & mal-adroits : à force de rassembles.

Mais quand nous mettons à fabriquer ces machines l'adreffe qui nous en tenoit lieu, quand nous employons à les faire la fagacité qu'il faloit pour nous en paffer, nous gagnons fans rien perdre, nous ajoutons l'art à la Nature, & nous devenons plus ingénieux fans devenir moins adroits. Au lieu de coller un enfant fur des livres, fi je l'occupe dans un attelier, fes mains travaillent au profit de fon efprit, il dewient philofiphe & croit n'être qu'un ouvier. Enfin cet exercice a d'autres ufiges dont je parlerai ci-après, & l'on verra comment des jeux de la philofophie on peut s'élever aux véritables fonctions de l'homme.

Pai déjà dit que les connoissances purement spéculatives ne convenoient gueres aux ensans, même approchans de Padolescence; mais sans les faire entrer bien avant dans la physique spétématique, faites pourtant que routes leurs expériences se lient l'une à l'autre par quelque sorre de déduction ; afin qu'à l'aide de cette chaîne ils puissent les placer par ordre dans leur épiri, ce se les rappeller au befoin; cer ai le et bien difficile que des faits, & même des raisonnemens ifolés , tiennent long-tems dans la mémoire , quand on manque de ortie nour les v ramener.

Dans la recherche des loix de la Nature, commencez toujours par les phénomenes les plus communs & les plus communs & les plus communs & les plus feinfibles; & accourumez votre Eleve à ne pas prendre ces phénomenes pour des raifons, mais pour des faits. Je prends une pierre, je feins de la pofer en l'air; j'ouvre la main, la pierre tombe. Je regarde Emile attentif à ce que je fais, & je lui dis: pourquoi cette pierre eff -elle tombée?

Quel enfant reflera court à cette question? Aucun, pas méme Emile, si je n'ai pris grand soin de le préparer à n'y savoir pas répondre. Tous diront que la pierre tombe parce qu'elle est pesante; & qu'ell-ce qui est pesant? c'est ce qui tombe. La pierre tombe donc parce qu'elle tombe? Ici mon petit philosophe est arrêté tout de bon. Voilà sa première leçon de physique systématique, & , soir qu'elle lui profite ou non dans ce genre, ce sera toujours une leçon de bon sers.

A mefure que l'enfant avance en intelligence, d'autres considérations importantes nous obligent à plus de choix dans ses occupations. Sitôt qu'il parvient à se connoître affez lui-même pour concevoir en quoi conssiste son bientre, sitôt qu'il peut saifir des rapports affez étendus pour juger de ce qui lui convient & de ce qui ne lui convient

002

pas, dès-lors il est en état de sentir toure la disserce du travail à l'ammément, & de ne regarder celui - ci que comme le délassement de l'autre. Alors des objets d'utilité réelle peuvent entrer dans ses études, & l'engager à y donner une application plus constante qu'il n'en donnoit à de simples amussemens. La loi de la nécessific toujours renaissante, apprend de bonne heure à l'homme à faire ce qui ne lui plait pas, pour prévenir un mal qui lui déplairoit davantage. Tel est l'usige de la prévoyance; & de cette prévoyance bien ou mal réglée, naît toute la sugesse ou toute la mistre humaine.

Tout homme veut être heureux; mais pour parvenir à l'être, il faudroit commencer par favoir ce que c'est que fa vie; il consiste à ne pas souffirir : la fanté, la liberté, le nécefaire le constituent. Le bonheur de l'homme moral est autre chose; mais ce n'est pas de celui-là qu'il est ici question. Je ne saurois trop répéter qu'il n'y a que des objets purement physiques qui puissent intérester les enfans, sur-tout ceux donn on n'a pas éveillé la vanité, & qu'on n'a point corrompus d'avance par le poisson de l'opinion.

Lorqu'avant de fentir leurs befoins ils les prévoyent, leur intelligence est déjà fort avancée, ils commencent à connoître le prix du tems. Il importe alors de les accoutumer à en diriger l'emploi sur des objets utiles, mais d'une utilité sensible à leur âge & à la portée de leurs lumieres. Tout ce qui tient à l'ordre moral & à l'usige de la société ne doit point sitot leur être présenté, parce qu'ils ne sont pas en

état de l'entendre. C'eft une ineptie d'exiger d'eux qu'ils • s'appliquent à des chofes qu'on leur dit vaguement étre pour leur bien, fans qu'ils fachent quel eft ce bien, & dont on les affure qu'ils tireront du profit étant grands, fans qu'ils prennent maintenant autun intérét à ce prétendu profit, qu'ils ne fauroient comprendre.

Oue l'enfant ne fasse rien sur parole : rien n'est bien pour lui, que ce qu'il sent être tel. En le jettant toujours en avant de ses lumieres, vous croyez user de prévoyance & vous en manquez. Pour l'armer de quelques vains instrumens dont il ne fera peut-être jamais d'usage, vous lui ôtez l'instrument le plus universel de l'homme, qui est le bon fens; vous l'accoutumez à fe laisser toujours conduire, à n'être jamais qu'une machine entre les mains d'autrui. Vous voulez qu'il foit docile étant petit ; c'est vouloir qu'il foit crédule & dupe étant grand. Vous lui dites fans cesse : tout ce que je vous demande est pour votre avantage : mais vous n'êtes pas en état de le connoître. Que m'importe à moi, que vous fasses ou non ce que l'exige ? C'est pour vous seul que vous travaillez. Avec tous ces beaux discours que vous lui tenez maintenant pour le rendre fage, vous préparez le fuccès de ceux que lui tiendra quelque jour un visionnaire, un souffleur, un charlatan, un sourbe ou un fou de toute espece, pour le prendre à son piége, ou pour lui faire adopter fa folie.

Il importe qu'un homme sache bien des choses dont un enfant ne sauroit comprendre l'utilité; mais faut-il, & se peut-il qu'un enfant apprenne tout ce qu'il importe à un homme de favoir ? Tâchez d'apprendre à l'enfant tout ce qui est utile à fon âge, & vous verrez que tout son tems . fera plus que rempli. Pourquoi voulez-vous, au préjudice des études qui lui conviennent aujourd'hui , l'appliquer à celles d'un âge auquel il est si peu sur qu'il parvienne ? Mais, direz-vous, fera-t-il tems d'apprendre ce qu'on doit favoir quand le moment fera venu d'en faire ufage ? Je l'ignore; mais ce que je fais, c'est qu'il est impossible de l'apprendre plutôt ; car nos vrais maîtres font l'expérience & le fentiment, & jamais l'honime ne fent bien ce qui convient à l'homme que dans les rapports où il s'est trouvé. Un enfant fait qu'il est fait pour devenir homme; toutes les idées qu'il peut avoir de l'état d'homme, font des occafions d'instruction pour lui : mais fur les idées de cet état qui ne font pas à sa portée, il doit rester dans une ignorance abfolue. Tout mon livre n'est qu'une preuve continuelle de ce principe d'éducation.

Sirôt que nous fommes parvenus à donner à notre Eleve une idée du mor utile, nous avons une grande prife de plus pour le gouverner; car ce mot le frappe beaucoup, attendu qu'il n'a pour lui qu'un fens relatif à fon âge, & qu'il en voit clairement le rapport à fon bien-être aêtuel. Vos enfans ne font point frappés de ce mot, parce que vous n'avez pas eu foin de leur en donner une idée qui foit à leur porrée, & que d'autres fe chargeant toujours de pourvoir à ce qui leur eft utile, ils n'ont jamais befoin d'y fonger euxmêmes & ne favent ce que c'eft qu'utilité.

A quoi cela est-il bon ? Voilà désormais le mot sacré, le

mot déterminant entre lui & moi dans toutes les actions de notre vie : voilà la queftion , qui de ma part fuit infail-liblement toutes ses questions , & qui sert de ficin à ces multitudes d'interrogations sottes & fastidieuses, dont les enfans fatiguent sans relàche & sans fruit tous ceux qui les environnent , plus pour exercer sur eux quelque especte d'empire que pour en tirer quelque profit. Celui à qui , pour sa plus importante leçon , l'on apprend à ne vouloir rien savoir que d'utile , interroge comme Socrate; il ne fait pas une question sans s'en rendre à lui - même la raison qu'il sait qu'on lui en va demander avant que de la résoudre.

Voyez quel puissant instrument je vous mets entre les mains pour agir sur votre Eleve. Ne sachant les raisons de tien, le voilà presque réduit au slience quand il vous plait; & vous, au contraire, quel avantage vos connoissances & votre expérience ne vous donnent-elles point pour lui montrer l'utilité de tout ce que vous lui proposez ¿ Car, ne vous y trompez pas, lui faire cette question, c'est lui apprendre à vous la faire à son tour, & vous devez competr sur tout ce que vous lui proposerez dans la suite, qu'à votre exemple il ne manquera pas de dire; à quoi cela est-il lon?

C'eft ici peut-être le piége le plus difficile à éviter pour un gouverneur. Si fur la queftion de l'enfant, ne cherchant qu'à vous tirer d'affaire, vous lui donnez une feule raitôn qu'il ne foit pas en état d'entendre, voyant que vous raifonnez fur vos idées & non fur les fiennes, il croira ce que vous lui dites bon pour votre âge & non pour le fien; il ne fe fiera plus à vous, & tout eff perdu: mais où est le maître qui veuille bien refter court, & convenir de se torts avec son Eleve? Tous se sont me loi de ne pas convenir même de ceux qu'ils ont, & moi je m'en serois une de convenir même de ceux que je n'aurois pas, quand je ne pourrois mettre mes raisons à sa portée: ainsi ma conduite, toujours nette dans son esprie, ne lui seroit jamais suspecte, & je me conserverois plus de crédit en me supposant des sautes, qu'ils ne sont en cachant les leurs.

Premierement, fongez bien que c'est rarement à vous de hui proposer ce qu'il doit apprendre; c'est à lui de le desirer, de le chercher, de le trouver; à vous de le mettre à sa portée, de faire naître adroitement ce desir, & de lui fournir les moyens de le strisfaire. Il suit de-là que vos questions doivent être peu fréquentes, mais bien choisses, & que, comme il en aura beaucoup plus à vous faire que vous à lui, vous serez toujours moins à découvert & plus souvent dans le cas de lui dire; en quoi ce que vous me demande; est-il utile à savoir?

De plus, comme il importe peu qu'il apprenne ceci ou cela, pourvu qu'il conçoive bien ce qu'il apprend & l'ufige de ce qu'il apprend, fitôt que vous n'avez pas à lui donner fur ce que vous lui dites un échirciffement qui foit bon pour lui, ne lui en donnez point du tout. Dites-lui fans ferupule: je n'ai pas de bonne réponfe à vous faire; j'avois tort, laiffons cela. Si votre inflruction étoit récllement déplacée, il n'y a pas de mal à l'abandonner tout-à-fair; fi elle ne l'étoit pas, avec un peu de foin vous trouverez bientôt. l'occafion de lui en rendre l'utilité fenfible.

Je n'aime point les explications en difcours; les jeunes gens y font peu d'attention & ne les retiennent gueres. Les chofes, les chofes! Je ne répeterai jamais affez que nous donnons trop de pouvoir aux mots: avec notre éducation babillarde, nous ne faifons que des babillards.

Supposons que, tandis que j'étudie avec mon Eleve le cours du foleil & la maniere de s'orienter, tout-à-coup il m'interrompe pour me demander à quoi fert tout cela, Quel beau discours je vais lui faire ! De combien de choses je faisis l'occasion de l'instruire en répondant à sa question , fur-tout si nous avons des témoins de notre entretien (1)! Je lui parlerai de l'utilité des voyages, des avantages du commerce, des productions particulieres à chaque climat, des mœurs des différens peuples, de l'usage du calendrier, de la supputation du retour des saisons pour l'agriculture, de l'art de la navigation, de la maniere de se conduire sur mer & de suivre exactement la route sans savoir où l'on est. La politique, l'histoire naturelle, l'astronomie, la morale même & le droit des gens, entreront dans mon explication de maniere à donner à mon Eleve une grande idée de routes ces sciences. & un grand desir de les apprendre. Quand l'aurai tout dit, l'aurai fait l'étalage d'un vrai pédant auguel il n'aura pas compris une feule idée. Il auroit grande envie de me demander comme auparavant à quoi fert de

Emile. Tome I.

<sup>(1)</sup> J'ai fouvent remarqué que dans les doctes infiractions qu'on Je fuis très-fur de ce que je dis là, donne aux enfant, on fonge moins à fe faire écouter d'eux que des mime.

s'orienter; mais il n'ose, de peur que je ne me fache. Il trouve mieux son compte à feindre d'entendre ce qu'on l'a forcé d'écouter. Ainsi se pratiquent les belles éducations,

Mais notre Emile plus ruftiquement élèvé, "& à qui nous donnons avec tant de peine une conception dure, n'écoutera rien de tour cela. Du premier mot qu'il n'entendra pas, il va s'enfuir, il va folatrer par la chambre & me laifter perorer tour feul. Cherchons une folution plus groffiere; mon appareil ficientifique ne vaut rien pour lui.

Nous observions la position de la forêt au nord de Montmorenci, quand il m'a interrompu par son importune question, à quoi sert cela? Yous avez raison, lui dis-je, «il y faut penser à loisir, & si nous trouvons que ce travail n'est bon à rien, nous ne le reprendrons plus, car nous ne manquons pas d'amusemens utiles. On s'occupe d'autre chose, & il n'est plus question de géographie du reste de la journée.

Le lendemain matrin je lui propofe un tour de promenade avant le déjeuner : il ne demande pas mieux; pour courir les enfans font toujours petes, & celui-ci a de bonnes jambes. Nous montons dans la forêt, nous parcourons les champeaux, nous nous égarons, nous ne favons plus où nous fommes, & quand il s'agit de revenir, nous ne pouvons plus retrouver notre chemin. Le tems fe paffe, la chaleur vient: nous avons faim, nous nous preffons, nous errons vainement de côté & d'autre, nous ne trouvons partout que des bois, des carrieres, des plaines, nul reflegement pour nous reconnoitre. Bien échauffés, bien re-

crus, bien affamés, nous ne faifons avec nos courfes que nous égarer davantage. Nous nous affeyons enfin pour nous repofer, pour délibérer. Emile, que je fuppofe élevé comme un autre enfant, ne délibere point, il pleure; il ne fait pas que nous fommes à la porte de Montmorenci, & qu'un fimple taillis nous le cache; mais ce taillis eft une forêt pour lui, un homme de fa fataure eft enterré dans des buiffons.

Après quelques momens de filence, je lui dis d'un air inquiet; mon cher Emile, comment ferons-nous pour fortir d'ici ?

Emile, en nage, & pleurant à chaudes larmes.

Je n'en fais rien : je fuis las ; j'ai faim ; j'ai foif ; je n'en puis plus.

Jean - Jaques.

Me croyez-vous en meilleur état que vous, & penfez-vous que je me fifte faute de pleurer si je pouvois déjenier de mes larmes? Il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de se reconnoître. Voyons votre montre; quelle heure est-il?

Emile.

Il est midi, & je suis à jeun.

Jean - Jaques.

Cela est vrai ; il est midi , & je suis à jeun.

Emile.

Oh! que vous devez avoir faim!

Ppz

Jean - Jaques.

Le malheur est que mon diné ne viendra pas me chercher ici. Il est midi è c'est justement l'heure où nous obfervions hier, de Montmorenci, la position de la forét; si nous pouvions de même observer de la forét la position de Montmorenci ? . . .

Emile.

Oui; mais hier nous voyions la forêt & d'ici nous ne voyons pas la ville,

Jean - Jaques.

Voilà le mal.... Si nous pouvions nous passer de la voir pour trouver sa position....

Emile,

O mon bon ami!

Jean - Jaques.

Ne disions-nous pas que la forêt étoit...

Emile.

Au nord de Montmorenci.

Jean-Jaques.

Par conféquent Montmorenci doit être...

Emile.

Au fud de la forêt.

Jean - Jaques.

Nous avons un moyen de trouver le nord à midi,

Emile.

Oui, par la direction de l'ombre,

Jean-Jaques.

Mais le fûd?

Emile.

Comment faire?

Jean-Jaques.

Le sud est l'opposé du nord.

Emile.

Cela est vrai; il n'y a qu'à chercher l'opposé de l'ombre. Oh! voilà le sud! surement Montmorenci est de ce côté; cherchons de ce côté.

Jean-Jaques.

Vous pouvez avoir raison; prenons ce sentier à travers

Emile frappant des mains, & poussant un cri de joie,

Ah! je vois Montmorenci! le voilà tout devant nous, tout à découvert. Allons déjeuner, allons diner; courons vite; l'astronomie est bonne à quelque chose.

Prenez garde que s'il ne dit pas cette derniere phrase, il la pensera; peu importe, pourvu que ce ne soit pas moi qui la dise. Or soyez sur qu'il n'oubliera de si vie la seçon de cette journée, au lieu que si je n'avois sait que lui supposer tout cela dans sa chambre, mon discours eût été oublié dès le lendemain. Il faut parler tant qu'on peut par les actions, & ne dire que ce qu'on ne fauroit faire.

Le Lecteur ne s'attend pas que je le méprife affez, pour lui donner un exemple fur chaque espece d'étude: mais de quoi qu'il foit question, je ne puis trop exhorter le gouverneur à bien mesurer sa preuve sur la capaciné de l'Eleve; car encore une fois, le mal n'est pas dans ce qu'il n'entend point, mais dans ce qu'il croit entendre.

Je me fouviens que voulant donner à un enfant du goût pour la chymie, après lui avoir montré pluseurs précipitations métalliques, je lui expliquois comment ce faifoit l'encre. Je lui difois que sa noireceur ne venoit que d'un fet très-divisé, détaché du vitriol, & précipité par une liqueur alcaline. Au milieu de ma doâte explication, le petit traître m'arrêta tout court avec ma question que je lui avois apprise: me voill fort entbarraité.

Après avoir un peu révé, je pris mon parti. P'envoyal chercher du vin dans la cave du maître de la maiton, de d'autre vin à huit fols chez un marchand de vin. Je pris dans un peut flacon de la diffolution d'alcali fixe: puis ayant devant moi dans deux verres de ces deux différens vins (a), ie lui parlai ainfi.

On fallifie plusieurs denrées pour les faire paroltre meilleures qu'elles ne sont. Ces falsifications trompent l'œil & le goût; mais elles sont nuisibles, & rendent la chose

<sup>(2)</sup> A chaque explication qu'on appareil qui la précéde fert beauseut donner à l'enfant, un petit coup à le rendre attentif.

falsissie pire, avec sa belle apparence, qu'elle n'étoit auparavant.

On fallifie fur-tout les boissons & sur-tout les vins, parce que la tromperie est plus difficile à connoître, & donne plus de profit au trompeur.

La falfification des vins verds ou aigres se fait avec de la litharge : la litharge est une préparation de plomb. Le plomb uni aux acides fait un sel sort doux qui corrige au goût la verdeur du vin, mais qui est un poison pour ceux qui le boivent. Il importe donc, avant de boire du vin suspect, de savoir s'il est lithargiré ou s'il ne l'est pas. Or voici comment je raisonne pour découvrir cela.

La liqueur du vin ne contient pas seulement de l'esprit inflammable, comme vous l'avez vu par l'eau-de-vie qu'on en tire; elle contient encore de l'acide, comme vous pouvez le connoître par le vinaigre & le tartre qu'on en tire auss.

L'acide a du rapport aux fubflances métalliques & s'unir avec elles par difolution pour former un fel compost, et le par exemple que la rouille qui n'est qu'un fer disfour par l'acide contenu dans l'air ou dans l'eau, & tel aussi que le verd-de-egris qui n'est qu'un cuivre disfout par le vinaigre,

Mais ce même acide a plus de rapport encore aux fubftances alcalines qu'aux fubflances métalliques, en forte que par l'intervention des premieres, dans les fels compofés dont je viens de vous parler, l'acide eft forcé de l'âcher le métal auquel il eft uni, pour s'attacher à l'alcali.

Alors la substance métallique dégagée de l'acide qui la

tenioit diffoure, se précipite & rend la liqueur opaque. Si donc un de ces deux vins est lithargiré, son acide tient la litharge en disfolution. Que j'y verse de la liqueur alcaline, elle forcera l'acide de quitter prise pour s'unir à ellé; le plomb n'étant plus tenu en disfolution reparostra, troublera la liqueur & se précipitera ensin dans le fond du verre.

S'il n'y a point de plomb (3) ni d'aucun métal dans le vin, l'alcali s'unira paisiblement (4) avec l'acide, le tout restera dissout, & il ne se sera aucune précipitation.

Enfaite je verfai de ma liqueur alcaline fucceflivement dans les deux verres; celui du vin de la maifon refla clair & diaphane, l'autre en un moment fut trouble, & au bout d'une heure on vit clairement le plomb précipité dans le fond du verre.

Voilà, repris-je, le vin naturel & pur dont on peut boire, & voici le vin falififié qui empoifonne. Cela fe découvre par les mêmes connoiffances dont vous me demandiez l'utilité. Celui qui fait bien comment se fait l'encre, fait connoître auffi les vins frelatés.

(3) Les vins qu'on vend en détail chez les Marchands de vin de Paris-, quoiqu'ils ne foient pas tous lithaspirei, font arement exempts de plomb ; parce que les comptoirs de ces marchands font garnis de ce metail, & que le vin qui fe répand dans la mefure en palfant & féjournant far ce plomb en diffout toujour quelque parist. Il eft étrandre

ge qu'un abus si manifeste & si dangereux foit soufiert par la police. Mais il est vrai que les gens aisés ne buvant gueres de ces vins la sont peu sujets à en être empoison-

(4) L'acide végétal est fort doux. Si c'étoit un acide mineral & qu'il sut moins étendu, l'union ne se senoit pas sans effervescence.

J'étois

l'étois fort content de mon exemple , & cependant je m'apperçus que l'enfant n'en étoit point frapé. l'eus befoin d'un peu de tems pour fentir que je n'avois fait qu'une fortife. Car fans parler de l'impossibilité qu'à douze ans un enfant pût suivre mon explication, l'utilité de cette expérience n'entroit pas dans son esprit, parce qu'ayant goûté des deux vins & les trouvant bons tous deux, il ne joignoit aucune idée à ce mot de fallisseation que .je pensois lui avoir si bien expliqué; ces autres mors mal - fain, poison, n'avoient même aucun sens pour lui, il étoit là-dessus dans le cas de l'historien du Médecin Philippe; c'est le cas de tous les enfans.

Les rapports des effets aux caufes dont nous n'avons aucune idée, les befoins que nous n'avons jamais fentis font
nuls pour nous; il eft impoffible de nous intéreffer par eux à
rien faire qui s'y rapporte. On voir à quinze ans le bonheur
d'un homme fage, comme à trente la gloire du paradis. S¡
l'on ne conçoit bien l'un & l'autre, on fera peu de chofe pour
les acquérir, & quand méme on les concevroit, on fera peu
de chofe encore fin on ne les defire, fi on ne les fent convenables à foi. Il eft aifé de convaincre un enfant que ce
qu'on veur lui enfeigner eft utile; mais ce n'eft rien de le
convaincre fi l'on ne fait le perfuder. En vain la traequille
raifon nous fait approuver ou blâmer, il n'y a que la paffion
qui nous faife agir, & comment fe paffionner pour des intéréts qu'on n'a point encore?

Ne montrez jamais rien à l'enfant qu'il ne puisse voir. Tan-Emile. Tome I. Q q

dis que l'humanité lui est presque étrangere, ne pouvant l'élever à l'état d'homme, rabaissez pour lui l'homme à l'état d'enfant. En fongeant à ce qui lui peut être utile dans un autre âge, ne lui parlez que de ce dont il voir dès à préfent l'utilité. Du refte jamais de comparaifons avec d'autres enfans, point de rivaux, point de concurrens, même à la courfe, auffi-tôt qu'il commence à raifonner : i'aime cent fois micux qu'il n'apprenne point ce qu'il n'apprendroit que par jalousie ou par vanité. Seulement je marquerai tous les ans les progrès qu'il aura faits, je les comparerai à ceux qu'il fera l'année suivante : je lui dirai ; vous êtes grandi de tant de lignes, voilà le fossé que vous sautiez, le fardeau que vous portiez; voici la diffance où vous lanciez un caillou, la carriere que vous parcouriez d'une haleine . &c. voyons maintenant ce que vous ferez. Je l'excite ainfi fans le rendre jaloux de personne; il voudra se surpasser, il le doit; je ne vois nul inconvénient qu'il foit émule de lui-même.

Je hais les livres; ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne fait pas. On dit qu'Hermès grava fur des colonnes les élénicas des ficiences, pour mettre fes découvertes à l'abri d'un délage. S'il les cût bien imprimées dans la tête des hommes, elles s'y feroient confervées par tradition. Des cerveaux bien préparés font les monumens où se gravent le plus surement les connoissances humaines.

N'y auroit - il point moyen de rapprocher tant de leçons éparfes dans tant de livres, de les réunir sous un objet commun qui pût être sacile à voir, intéressant à suivre, & qui pût servir de stimulant, même à cet âge? Si l'on peut inventer une fituation où tous les befoins naturels de l'homme femontrent d'une maniere fenfible à l'efiprit d'un enfant, & oùles moyens de pourvoir à ces nièmes befoins se développent fucceffivement avec la même facilité, c'est par la peinture vive & naïve de cer état qu'il faut donner le premier exercice à son inazination.

Philofophe ardent, je vois déjà s'allumer la vôtre. Ne vous metrez pas en frais; cette fituation eft trouvée, elle eft décrite, & fans vous faire tort, beaucoup mieux que vous ne la décritiez vous-même; du moins avec plus de vérité & de fimplicité. Puifqu'il nous faut abfolument des livres, il en exifte un qui fournit; à mon gré, le plus heureux traité d'éducation naturelle. Ce livre fera le premier que lira mon Emile; feul il compofera durant long-tems toute fa bibliotheque, & il y tiendra toujours une place diffinguée. Il fera le texte auquel tous nos entretiens fur les feiences naturelles ne ferviront que de commentaire. Il fervira d'épreuve durant nos progrès à l'état de notre jugement, & tant que notre goût ne fera pas gâté, sa lecture nous plaira toujours. Quel est donc ce merveilleux livre? Est-ce Ariltote, est-ce Pline, est-ce Busson Non; c'est Robinson Cursole.

Robinton Crufoé dans fon Isle, feul, dépourvu de l'affictance de fes femblables & des influmens de tous les arts, pourvoyant cependant à la fubfishance, à la conservation, & fe procurant même une forte de bien-être; voilh un objet intéretalant pour tout age, & qu'on a mille moyens de rendre agráble aux enfans. Voilh comment nous réalitions l'îsle deferce qui me arvoir d'abord de comparation. Cet état n'eff-

Qq2

pas; j'en conviens, celui de l'homme focial; vraifemblablement il ne doit pas être celui d'Emile; mais c'eft fur ce même état qu'il doit apprécier tous les autres. Le plus für moyen de s'élever au -deffus des préjugés, & d'ordonner fes jugemens fur les vrais rapports des chofes, cft de se mettre à la place d'un homme isolé, & de juger de tout comme cet homme en doit juger lui-même, eu égard à sa propre utilité.

Ce roman, débarraffé de tout fon fatras, commencant au naufrage de Robinson près de son Isle . & finissant à l'arrivée du vaisseau qui vient l'en tirer, sera tout à la fois l'amusement & l'instruction d'Emile durant l'époque dont il est ici question. Je veux que la tête lui en tourne, qu'il s'occupe fans cesse de son château, de ses chevres, de ses plantations ; qu'il apprenne en détail, non dans des livres, mais fur les chofes, tout ce qu'il faut favoir en pareil cas; qu'il penfe être Robinfon lui-même; qu'il se voye habillé de peaux, portant un grand bonnet, un grand fabre, tout le grotesque équipage de la figure, au parafol près dont il n'aura pas befoin. Je veux qu'il s'inquiete des mesures à prendre, si ceci ou cela venoit à lui manquer, qu'il examine la conduite de fon héros; qu'il cherche s'il n'a rien omis, s'il n'y avoit rien de mieux à faire ; qu'il 'marque attentivement ses fautes , & qu'il en profite pour n'y pas tomber lui-même en pareil cas : car ne doutez point qu'il ne projette d'aller faire un établiffement femblable; c'est le vrai château en Espagne de cet heureux age, où l'on ne connoit d'autre bonheur que le nécessaire & la liberté.

Quelle reflource que cette folie pour un homme habile ? qui n'a figu la faire naître qu'afin de la mettre à profit. L'enfant preffé de fe faire un magafan pour fon Ifle, fera plus ardent pour apprendre, que le maître pour enfeigner. Il voudra favoir tout ce qui eft utile, & ne voudra favoir que cela; vous n'aurez plus befoin de le guider, nous n'aurez qu'à le retenir. Au refte, dépéchons nous de l'établir dans cette ifle, tandis qu'il y borne fa félicité, car le jour approche où, s'il y veut vivre encore, il n'y voudra plus vivre feul; & où Vendredi, qui maintenant ne le touche gueres, ne lui fuffira pas long-tens.

La pratique des arts naturels, auxquels peut fuffire un feul homme, mene à la recherche des arts d'induffrie, & qui ont befoin du concours de plufieurs mains. Les premiers peuvent s'exercer par des folitaires, par des fauvages; mais les autres ne peuvent naître que dans la fociété, & la rendent nécefaire. Tant qu'on ne connoit que le befoin phyfique, chaque homme fe fuffit à lui-même; l'introduction du fuperflu rend indifpenfable le partage & la distribution du travail; car bien qu'un homme travaillant feul ne gegne que la fubfifitance d'un homme, cent hommes travaillant seul concert, signeront de quoi en faire fibbfifter deux cens. Sict donc qu'une partie des hommes fe repofe, il faut que le concours des bras de ceux qui er font rien.

Votre plus grand soin doit être d'écarter de l'esprit de votre Eleve toutes les notions des relations sociales qui ne sont pas à sa portée; mais quand l'enchaînement des connoissances vous force à lui montrer la mutuelle dépendance des hommes, au lieu de la lui montrer par le côté moral, tournez d'abord toute son attention vers l'industrie & les arts méchaniques, qui les rendent utiles les uns aux autres. En le promenant d'attelier en attelier, ne soustrez jamais qu'il voye aucun travail sans mettre lui -méme la main à l'œuvre; ni qu'il en sorte sans favoir parfaitement la raison de tout ce qui s'y fait, ou du moins de tout ce qu'il a cobservé. Pour cela travaillez vous -nuéme, donnez-lui partout l'exemple; pour le rendre maître, sopez par-tout apprentif; & comptez qu'une heure de travail lui apprendra plus de choses, qu'il n'en retiendroit d'un jour d'explications.

Il y a une ellime publique attachée aux disserns arts, en raison inverse de leur utilité réelle. Cette ellime se mesure directement sur leur inutilité même, & cela doit être. Les arts les plus utiles sont ceux qui gagnent le moins, parce que le nombre des ouvriers se proportionne au besoin des hommes, & que le travail nécessaire à tout le monde restle forcément à un prix que le pauvre peut payer. Au contraire, ces importans qu'on n'appelle pas artisans, mais artisles, travaillant uniquement pour les oissis & les riches, mettent un prix arbitraire à leurs babioles; & comme le mérite de ces vains travaux n'est que dans l'opinion, leur prix même fait partie de ce mérite, & on les estime à proportion de ce qu'ils coûtent. Le cas qu'en sût le riche ne vient pas de leur usige, mais de ce que le preuvre ne les peut payer. Nolo habere bona nist quibus populus inviserit ( 5 ).

<sup>( 5 )</sup> Petron.

Que deviendront vos Eleves, fi vous leur laiffez adoprer ce fot préjugé, fi vous le favorifez vous - même, s'ils vous voyent, par exemple, entrer avec plus d'égards dans la boutique d'un orfèvre que dans celle d'un ferrurier? Quel jugément porteront-ils du vrai mérite des arts & de la véritable valeur des chofés, quand ils verront par-t-our le prix de fantaifie en contradiction avec le prix tiré de l'utilité réelle, & que plus la chofé coûte, moins elle vaut? Au premier moment que vous laifferez entrer ces idées dans leur tée, abandonnez le refle de leur éducation; malgré vous ils feront élevés comme tout le moude; vous avez perdu quatorze ans de foins.

Emile fongeant à meubler fon Isle, aura d'autres manieres de voir. Robinson eût fait beaucoup plus de cas de la boutique d'un taillandier, que de tous les colifichets de Saïde. Le premier lui eût paru un homme très-respectable, & l'autre un petit charlatan.

"Mon fils the fait pour vivre dans le monde; il ne vivra 
pas avec des figes, mais avec des foux; il faut donc qu'il 
cannoiffe leurs folies, puifque c'elt par elles qu'ils veulent 
tre conduits. La connoiffance réelle des chofes peut être 
bonne, mais celle des hommes & de leurs jugemens vaut 
encore mieux; car dans la fociété humaine le plus grand 
inftrument de l'homme est. l'homme, & le plus fige est 
celui qui se sert le mieux de cet inftrument. A quoi bon 
donner aux enfans l'idée d'un ordre imaginaire tout contraire à celui qu'ils trouveront établi", & sur leque il faudra 
qu'ils se reglent? Donnez leur premierement des lecons

" pour être figes, & puis vous leur en donnerez pour juger " en quoi les autres font foux ».

Voilà les spécieuses maximes sur lesquelles la fausse prudence des peres travaille à rendre leurs enfans esclaves des préjugés dont ils les nourrissent, & jouets eux-mêmes de la tourbe insensée dont ils pensent faire l'instrument de leurs passions. Pour parvenir à connoître l'homme, que de choses il faut connoître avant lui! L'homme est la derniere étude du fage & vous prétendez en faire la premiere d'un enfant ! Avant de l'instruire de nos sentimens, commencez par lui apprendre à les apprécier : est-ce connoître une folie que de la prendre pour la raison? Pour être sage, il faut discerner ce qui ne l'est pas : comment votre enfant connoîtra-t-il les hommes, s'il ne fait ni juger leurs jugemens ni démêler leurs erreurs? C'est un mal de savoir, ce qu'ils pensent, quand on ignore fi ce qu'ils penfent est vrai ou faux. Apprenez-lui donc premierement ce que font les choses en elles-mêmes : & vous lui apprendrez après ce qu'elles for à nos yeux : c'est ainsi qu'il faura comparer l'opinion à la vérité, & s'élever au - dessus du vulgaire : car on ne connoit point les préjugés quand on les adopte, & l'on ne mene point le peuple quand on lui reffemble. Mais fi vous commencez par l'instruire de l'opinion publique avant de lui apprendre à l'apprécier, affurez-vous que, quoi que vous puiffiez faire, elle deviendra la fienne, & que vous ne la détruirez plus. Je conclus que pour rendre un jeune homme judicieux . il faut bien former ses jugemens, au lieu de lui dicter les nôtres.

Vous

Vous voyez que jusqu'ici je n'ai point parlé des hommes à mon Eleve, il auroir eu trop de bon-fens pour m'entendre; fes relations avec son espece ne lui sont pas encore assez sensibles pour qu'il puisse juger des autres par lui. Il ne connoir d'être humain que lui seul, & méme il est bien cloigné de se connoître: mais s'il porte peu de jugemens sur sa personne, au moins il n'en porte que de justes. Il ignore quelle est la place des autres; mais il sent la sienne & s'y tient. Au lieu des lois sociales qu'il ne peut connoître, nous l'avons lié des chaînes de la nécessiré. Il n'est presque encore qu'un être physique; continuons de le traiter comme rel.

C'est par leur rapport s'ensible avec son utilité, sa surcté, sa conservation, son bien-être, qu'il doit apprécier tous les corps de la Nature & tous les travaux des hommes. Ainsi le fer doit être à ses yeux d'un beaucoup plus grand prix que l'or, & le verre que le diamant. De même il honore beaucoup plus un cordonnier, un maçon, qu'un l'Empereur, un le Blanc & rous les joailliers de l'Europe ; un pâtiffier est fur-tout, à ses yeux, un homme très-important, & il donneroit toute l'Académie des Sciences pour le moindre confiseur de la rue des Lombards. Les orfévres, les graveurs, les doreurs ne sont, à son avis, que des fainéans qui s'amufent à des jeux parfairement inutiles ; il ne fair pas même un grand cas de l'horlogerie. L'heureux enfant jouit du tems sans en être esclave; il en profite & n'en connoit pas le prix. Le calme des passions qui rend pour lui sa succesfion toujours égale, lui tient lieu d'instrument pour le me-Emile. Tome I. Rr

furer au befoin (6). En lui supposant une montre, aussi-bien qu'en le faisant pleurer, je me donnois un Emile vulgaire, pour être utile & me faire entendre; car quant au véritable, un enfant si différent des autres ne serviroit d'exemple à rien.

Il v a un ordre non moins naturel, & plus judicieux encore, par lequel on confidere les arts felon les rapports de nécessité qui les lient, mettant au premier rang les plus indépendans, & au dernier ceux qui dépendent d'un plus grand nombre d'autres. Cet ordre qui fournit d'importantes considérations fur celui de la fociété générale, est semblable au précédent & foumis au même renverfement dans l'effime des hommes; en forte que l'emploi des matieres premieres fe fait dans des métiers fans honneur, presque sans profit, & que plus elles changent de mains, plus la main d'œuvre augmente de prix & devient honorable. Je n'examine pas s'il est vrai que l'industrie soit plus grande & mérite plus de récompense dans les arts minucieux qui donnent la derniere forme à ces matieres, que dans le premier travail qui les convertit à l'usage des hommes; mais je dis qu'en chaque chose l'art dont l'usage est le plus général & le plus indispensable, est incontestablement celui qui mérite le sus d'estime, & que celui à qui moins d'autres arts font nécessaires la mérite encore par - desfus les plus subordonnés,

not perfect out of the control

<sup>(6)</sup> Le tems perd pour nous fa meur & la paix de l'ame ; il est mesure, quand nos passions veulent toujours à son heure, & il la conréglet son cours à leur gré. La mantte du fage est l'égalité d'hu-

parce qu'il est plus libre & plus près de l'indépendance, Voilà les véritables regles de l'appréciation des arts & de l'industrie; tout le reste est arbitraire & dépend de l'opinion.

Le premier & le plus respectable de tous les arts est l'agriculture ; je mettrois la forge au fecond rang , la charpente au troisieme, & ainsi de suite. L'enfant qui n'aura point été féduit par les préjugés vulgaires en jugera précifément ainsi, Que de réflexions importantes notre Emile ne tirera-t-il point là-deffus de fon Robinfon? Que penfera-t-il en voyant que les arts ne se persectionnent qu'en se subdivisant, en multipliant à l'infini les inftrumens des uns & des autres? Il fe dira: tous ces gens là font fottement ingénieux : on croiroit qu'ils ont peur que leurs bras & leurs doigts ne leur fervent à quelque chose, tant ils inventent d'instrumens pour s'en passer. Pour exercer un feul art ils font affervis à mille autres, il faut une ville à chaque servier. Pour mon camarade & moi nous mettons notre génie dans notre adresse; nous nous faisons des outils que nous puissions porter par-tout avec nous. Tous ces gens si fiers de leurs talens dans Paris ne sauroient rien dans notre Isle, & seroient nos apprentifs à leur tour.

Lectur, ne vous arrêtez pas à voir ici l'exercice du corps & l'adreffe des mains de notre Eleve; mais confidérez quelle direction nous donnons à fes curiofités enfantines; confidérez le fens, l'esprit inventif, la prévoyance, confidérez quelle tête nous allons lui former. Dans tout ce qu'il veira, a dans tout ce qu'il fera, il voudra tout connoître, il voudra favoir la raison de tout: d'instrument en instrument il voudra toujours rementer au premier; il n'admettra rien par supposition; il refuseroit d'apprendre ce qui demanderoit une connoissance antérieure qu'il n'auroit pas : s'il voit faire un restort, il voudra savoir comment l'acier a été tiré de la mine; s'il voit assembler les pieces d'un cossire, il voudra savoir comment l'arbre a été coupé. S'il travaille lui - même, à chaque putil dont il se sert, il ne manquera pas de dire; si je n'avois pas cet outil, comment m'y prendrois-je pour en faire un semblable ou pour m'en passer?

Au refle une erreur difficile à éviter dans les occupations pour lesquelles le mûtre se passionne, est de supposer toujours le même goût à l'ensaire, gardez, quand l'amussement du travail vous emporte, que lui, cependant, ne s'ennuye sans vous foser témoigner. L'ensant doit être tout à la chôte; mais vous devez être tout à l'ensant, l'observer, l'épier sans relache & sins qu'il y paroisse, presentir tous ses sentimens d'avance, & prévenir ceux qu'il ne doit pas avoir; l'ogsequer ensin de maniere que non-seulement il se sente utile à la chôse, mais qu'il s'y plaise à force de bien comprendre à quoi sert ce qu'il six.

La fociété des arts confifte en échanges d'induftire, celle du commerce en échanges de chofes, celle des banques en échanges de fignes & d'argent; toutes ces idées fe tiennent, & les notions élémentaires font déjà prifes; nous avons jetté les fondemens de tout cela dès le premier âge, à l'aide du jardinier Robert. Il ne nous refte maintenant qu'à généralifer ces mêmes idées, & les érendre à plus d'exemples pour lui faire comprendre le jeu du trafic pris en lui-même, & rendu énflèbe par les détails d'Hildigier naturelle emi regardent les

productions particulieres à chaque pays, par les détails d'arts & de fciences qui regardent la navigation, enfin par le plus grand ou moindre embarras du transport selon l'éloignement des lieux, felon la fituation des terres, des mers, des rivieres. &c.

Nulle fociété ne peut exifter fans échange, nul échange fans mefure commune îns égalité. Ainfi toute fociété a pour premiere loi quelque égalité conventionnelle, foit dans les hommes, foit dans les chofes.

L'égalité conventionnelle entre les hommes, bien différence de l'égalité naturelle, rend nécessaire le droit positif, c'està-dire, le gouvernement & les loix. Les connoissances politiques d'un enfant doivent être nettes & bornées : il ne doit connoître du gouvernement en général que ce qui le rapporte au droit de propriété dont il a déjà quelque idée.

L'égalité conventionnelle entre les chofes, a fait inventer la monnoie; car la monnoie n'est qu'un terme de comparation pour la valeur des choses de différentes especes, & en ce sens la monnoie est le vrai lien de la société; mais tout peut être monnoie; autrefois le bétail l'étoir; des coquillages le sont encore chez plusseurs peuples, le fer su monnoie à Sparte, le cuir l'a été en Suede, l'or & l'argent le sont parmi nous.

Les métaux, comme plus faciles à transporter, ont été généralement choiss pour termes moyens de tous les échanges, & l'on a converti ces métaux en monnoie, pour épargner la méture ou le poids à chaque échange : car la marquede la monnoie n'est qu'une attestation que la piece ainsi marquée est d'un tel poids, & le Prince seul a droit de battre monnoie, attendu que lui seul a droit d'exiger que son témoignage fasse autorité parmi tout un peuple.

L'unge de cette invention ainfi expliquée fe fair fentir au plus flupide. Il est difficile de comparer immédiatement des choses de différentes natures, du drap, par exemple, avec du bled; mais quand on a trouvé une mesure commune, savoir la monnoie, il est aisse au fabriquant & au laboureur de raporter la valeur des choses qu'ils veulent échanger à cette mesure commune. Si telle quantité de drap vaut une telle somme d'argent, & que telle quantité de bled vaille aussi la même somme d'argent, al s'enssiti que le marchand recevant ce bled pour son drap fait un échange équitable. Ainsi c'est par la monnoie que les biens d'especes diverses deviennent commenssities, & peuvent se comparer.

N'allez pas plus loin que cela, & n'entrez point dans l'explication des effets moraux de cette infiltution. En toute chofe il importe de bine expofer les ufages avant de montrer les abus. Si vous prétendiez expliquer aux enfans comment les fignes font négliger les chofes, comment de la monnoie font nées toutes les chimeres de l'opinion, comment les pays riches d'argent doivent être pauvres de tout, vous traiteriez ces enfans non-feulement en philosophes, mais en hommes fages, & vous prétendriez leur faire entendre ce que peu de philosophes mêmes ont bien conçu.

Sur quelle abondance d'objets intéressants ne peut-on point tourner ainsi la curiosité d'un Eleve, sans jamais quitter les rapports réels & matériels qui font à fa portée ni fouffrir qu'il s'éleve dans fon efprit une feule idée qu'il ne puiffe pas concevoir ¿ L'art du maître et de ne laiffer jamais appéantir fes obfervations fur des minuties qui ne tiennent à rien, mais de le rapprocher fans ceffe des grandes relations qu'il doit connightre un jour pour bien juger du bon & du mauvais ordre de la fociéré civile. Il faut favoir affortir les entretiens dont on l'armufe au tour d'efprit qu'on lui a donné. Telle queftion qui ne pourroit pas même effleurer l'attention d'un autre, va tourmenter Emile pendant fix mois.

Nous allons diner dans une maifon opulente; nous trouvons les apprêts d'un festin, beaucoup de monde, beaucoup de laquais, beaucoup de plats, un service élégant & fin. Tout cet appareil de plaisir & de fête a quelque chose d'enivrant, qui porte à la tête quand on n'y est pas accoutumé, Je pressens l'effet de tout cela sur mon jeune Eleve. Tandis que le repas se prolonge, tandis que les services se succedent, tandis qu'autour de la table regnent mille propos bruvans. je m'approche de son oreille, & je lui dis : par combien de mains estimeriez-vous bien qu'ait passé tout ce que vous vovez fur cette table, avant que d'y arriver? Quelle foule d'idées j'éveille dans fon cerveau par ce peu de mots! A l'instant voilà toutes les vapeurs du délire abattues. Il rêve, il réfléchit, il calcule, il s'inquiere, Tandis que les Philosophes égayés par le vin, peut-être par leurs voifines, radotent & font les enfans, le voilà lui philosophant tout seul dans son coin ; il m'interroge , je refuse de répondre , je le renvoie à un autre tems; il s'impatiente, il oublie de manger & de

boire, il brûle d'être hors de table pour m'entretenir à fon aife. Quel objet pour fa curiofité! quel texte pour fon infruthion! I vecu un jugement fain que rien n'a pu corrompre, que penfera-t-il du luxe, quand il trouvera que toutes les régions du monde ont été miles à contribution, que vinge millions de mains, peut-être, on long-tems travaillé, qu'il gu a coûté la vie, peut-être, à des milliers d'hommes, & tout cela pour lui préfenter en pompe à midi ce qu'il va dépoter le foir dans la garde-cobe?

Epiez avec foin les conclusions secretes qu'il tire en son cœur de toutes fes observations. Si vous l'avez moins bien gardé que je ne le suppose, il peut être tenté de tourner ses réflexions dans un autre fens, & de fe regarder comme un perfonnage important au monde, en voyant tant de foins concourir pour apprêter son dîner. Si vous pressentez ce raifonnement a vous pouvez aifément le prévenir avant qu'il le fasse, ou du moins en essacer aussi-tôt l'impression. Ne fachant encore s'approprier les choses que par une iouissance matérielle, il ne peut juger de leur convenance ou disconvenance avec lui que par des rapports fensibles. La comparaifon d'un diner simple & rustique préparé par l'exercice, affaifonné par la faim, par la liberté, par la joie, avec fon festin si magnisique & si compasse, suffira pour lui faire sentir que tout l'appareil du festin, ne lui avant donné aucun profit réel, & fon estomac sortant tout aussi content de la table du payfan que de celle du financier, il n'y avoit rien à l'un de plus qu'à l'autre qu'il pût appeller véritablement fien. Imaginons ce qu'en pareil cas un Gouverneur pourra lui

dire.

dire. Rappellez-vous bien ces deux repas, & décidez en vousmême lequel vous avez fait avec le plus de plaisir ; auquel avez-vous remarqué le plus de joie ? auquel a-t-on mangé de plus grand appétit, bu plus gaiement, ri de meilleur cœur? lequel a duré le plus long-tems fans ennui, & fans avoir befoin d'être renouvellé par d'autres fervices? Cependant voyez la différence : ce pain bis que vous trouvez si bon , vient du bled recueilli par ce payfan; fon vin noir & groffier, mais défaltérant & fain, est du crû de sa vigne ; le linge vient de fon chanvre, filé l'hiver par sa femme, par ses filles, par sa fervante : nulles autres mains que celles de fa famille n'ont fait les apprêts de sa table ; le moulin le plus proche & le marché voisin sont les bornes de l'univers pour lui. En quoi donc avez-vous réellement joui de tout ce qu'ont fourni de plus la terre éloignée & la main des hommes sur l'autre table? Si tout cela ne vous a pas fait faire un meilleur repas, qu'avez-vous gagné à cette abondance? Qu'y avoit - il là qui fût fait pour vous ? Si vous euffiez été le maître de la maison, pourra-t-il aiouter, tout cela vous sut resté plus étranger encore; car le foin d'étaler aux yeux des autres votre jouissance eût achevé de vous l'ôter : vous auriez eu la peine & eux le plaisir.

Ce discours peut être fort beau, mais il ne vaut rien pour Emile dont il passe la portée, & à qui l'on ne diste point ses réflexions. Parlez-lui donc plus simplement. Après ces deux épreuves, dites-lui quelque matin; où dineronsnous aujourd'hui? autour de cette montagne d'argent qui couvre les trois quarts de la table, & de ces parterres de Emile. Tome I. St fleurs de papier qu'on firt au destrer sur des mirois? parmi ces femmes en grand panier qui vous traitent en marionette, & veulent que vous ayez dit ce que vous ne sivez pas? ou bien dans ce village à deux lieues d'ici, chez ces bonnes gens qui nous reçoivent si joyeusement, & nous donnent de si bonne crême? Le choix d'Emile n'est pas douteux: car il n'est ni babillard ni vain; il ne peut soustire la gêne, & cous nos ragoûts sins ne lui plaisent point; mais il est coujours prét à courir en campagne, & il aime fort les bons fruits, les bons s'egumes, la bonne crême, & les bonnes gens (7). Chemin faisint, la réflexion vient d'elle -même. Je vois que ces soules d'hommes qui travaillent à ces grands repas perdent bien leurs peines, ®u qu'ils ne songent gueres à nos plaisire.

Mes exemples, bons peut-être pour un fujet, seront mauvais pour mille autres. Si l'on en prend l'esprit, on sura bien les varier au besoin; le choix tient à l'étude du génie propre à chacun, & cette étude tient aux occassions qu'on leur ostre de se montrer. On n'imaginera pas que dans l'espace de trois

(7) Le gols que je fuppofe à un mo clieve pour le campagne et un fruit naturel de fon éducation. D'ail leurs n'ayant rien de cet air fait de requinqué qui plait eans aux femmes, il en est moins frét que d'autres enfans : par confequent il fep plait mojns avec elles de fe gui moint dans leur fociété dont il n'util pas encore en état de fentir le chacme. Je me fuis gardé de lai

apprendre à leur baifer la main, à leur dire des fadeurs, pas même à leur marquer priférablement au konomnes les égards qui leur foids ; jem feils fait une inviolable loi de n'exiger rien de lui dont la raine fait à fa portée, « b- il air y a point de bonne raifon pour un enfant de traiter un fexe autrement que l'autre.

ou quarre ans que nous avons à remplir ici, nous puissons donner à l'enfant le plus heureusement né, une idée de tous les arts & de toutes les sciences naturelles, suffisinate pour les apprendre un jour de lui-même; mais en faisant ainsi passer devant lui tous les objets qu'il lui importe de connoitre, nous le mettons dans le cas de développer son goûr, son talent, de faire les premiers pas vers l'objet où le porte son génie, & de nous indiquer la route qu'il lui faut ouvrir pour séconder la Nature.

Un autre avantage de cet enchaînement de connoifânces bornées, mais juîtes, eft de les lui montrer par leurs liaifons, par leurs rapports, de les metre toures à leur place dans fon eftime, & de prévenir en lui les préjugés qu'ont la plupart des hommes pour les taleiss qu'ils cultivent, contre ceux qu'ils ont négligés. Celui qui voit bien l'ordre du tout, voit la place où doit être chaque partie; celui qui voit bien une partie, & qu'ils connoir à fond, peut être un favant homme; l'autre eft un homme judicieux, & vous vous fouvenez que ce que nous nous proppsons d'acquérir, est moins la fécience que le jugement.

Quoi qu'il en foit, ma méthode est indépendante de mes exemples; elle est fondée sur la mesure des facultés de l'homme à ses disserens ages, & sur le choix des occupations qui conviennent à ses facultés. Je crois qu'on trouveroit aissement une autre méthode avec laquelle on paroitroit faire mieux; mais si elle étoit moins appropriée à l'espece, à l'âge, au sexe, je doute qu'elle est le même succès.

En commençant cette seconde période, nous avons profité
S ( 2

de la furabondance de nos forces fur nos befoias, pour nous porter hors de nous: nous nous fonmes élancés dans les Cieux; nous avons mefaré la terre; nous avons recueilli les loix de la nature; en un mot, nous avons parcouru l'Illé entiere; maintenant nous revenons à nous; nous nous rapprochons infenfiblement de notre habitation. Trop heureux, en y rentrant, de n'en pas trouver encore en poffefion l'ennemi qui nous menace, & qui s'appréce à s'en emparer!

Que nous reste-t-il à faire après avoir observé tout ce qui nous environne? D'en convertir à notre usage tout ce que nous pouvons nous approprier, & de tirer parti de notre curiofité pour l'avantage de notre bien - être. Jusqu'ici nous avons fait provision d'instrumens de toute espece, sans savoir desquels nous aurions besoin. Peut-être, inutiles à nousmêmes, les nôtres pourront-ils fervir à d'autres; & peutêtre, à notre tour, aurons-nous besoin des leurs. Ainsi nous trouverions tous notre compte à ces échanges; mais pour les faire il faut connoître nos besoins mutuels, il faut que chacun fache ce que d'autres ont à fon usage, & ce qu'il peut leur offrir en retour. Supposons dix hommes, dont chacun a dix fortes de befoins. Il faut que chacun, pour fon nécessaire, s'applique à dix sortes de travaux; mais vû la disférence de génie & de talent , l'un réuffira moins à quelqu'un de ces travaux. l'autre à un autre. Tous, propres à diverfes choses, feront les mêmes & seront mal servis. Formons une fociété de ces dix hommes . & que chacun s'applique pour lui feul & pour les neuf autres, au genre d'occupation qui lui convient le mieux : chacun profitera des talens des autres . comme si lui feul les avoit tous ; chacun perfectionnera le sien par un continuel exercice, & il arrivera que tous les dix; parfaitement-bien pourvus, auront encore du surabondant pour d'autres. Voilà le principe apparent de toutes nos inftitutions. Il n'est pas de mon sujet d'en examiner ici les conséquences; c'est ce que j'ai fait dans un autre écrit (\*).

Sur ce principe, un homme qui voudroir de regarder comme un être ifolé, ne tenant du tour à rien & fe fuffifiant à lui-même, ne pourroit être que miférable. Il lui féroir même impossible de subfisher; car trouvant la terre entiere couverte du tien & du mien, & n'ayant rien à lui que son corps, d'où tireroit-il son nécessaire? En fortant de l'état de nature, nous forçons nos semblables d'en fortir aussi; un'y peut demeurer malgré les autres, & ce seroit réellement en fortir, que d'y vouloir restler dans l'impossibilité d'y vivre. Car la première loi de la nature est le foin de se conserver,

Ainsi se forment peu-à-peu dans l'esprit d'un enfant, les idées des relations sociales, même avant qu'il puisse être réellement membre achif de la société. Emile voit que pour avoir des instrumens à son usage, il lui en sout encore à l'usage des autres, par lesquels il puisse obtenir en échange les choses qui lui sont nécessaires, & qui sont en leur, pouvoir. Je l'amene aissment à sentir le besoin de ces échanges, & à se mettre en état d'en proster.

Monseigneur, il faut que je vive;

disoit un malheureux auteur satyrique au Ministre qui lui

reprochoit l'infamie de ce métier. Je n'en vois pas la néceffité, lui repartit froidement l'homme en place. Cette réponse excellente pour un Ministre, eût été barbare & fausse en route autré bouche. Il faut que tout homme vive. Cet argument auguel chacun donne plus ou moins de force. à proportion qu'il a plus ou moins d'humanité, me paroit sans réplique pour celui qui le fait , relativement à lui-même, Puisque de toutes les aversions que nous donne la nature la plus forte est celle de mourir, il s'ensuit que tout est permis par elle à quiconque n'a nul autre moyen possible pour vivre, Les principes sur lesquels l'homme vertueux apprend à méprifer sa vie & à l'immoler à son devoir, sont bien loin de cette fimplicité primitive, Heureux les peuples chez lesquels on peut être bon sans effort & juste sans vertu! S'il est quelque miférable Etat au monde, où chacun ne puisse pas vivre fans mal faire, & où les citoyens foient fripons par néceffité, ce n'est pas le malfaireur qu'il faut pendre, c'est celui qui le force à le devenir.

Sitôt qu'Emile faura ce que c'eft que la vie, mon premier foin fera de lui apprendre à la conferver. Jusqu'ici je n'ai point diftingué les écars, les rangs, les fortunes, & je ne les diftinguerai gueres plus dans la fuire, parce que l'homme eft le même dans tous les écats; que le riche n'à pas l'échomac plus grand que le pauvre, & en digere pas mieux que lui; que le maître n'à pas les bras plus longs ni plus forts que ceux de fon efclave; qu'un Grand n'eft pas plus grand qu'un homme du peuple; & qu'enfin les befoins naturels étant par-tout les mêmes, les moyens d'y pourvoir doivent être par-tout égaux. Appropriez l'éducation de l'homme à l'homme, & non pas à ce qui n'eft point lui. Ne voyez-vous pas qu'en travaillant à le former exclufivement pour un état, vous le rendez inutile à tout autre; & que s'il plait à la fortune, vous n'autrez travaillé qu'un grand Seigneur devenu gueux, qui porte dans sa mifere les préjugés de sa naissance ? Qu'y a-t-il de plus vil qu'un riche appauvri, qui, se souvenant du mépris qu'on doit à la pauvreté, se sent devenu le dernier des hommes L'un a pour toute ressource le métier de fripon public, l'autre celui de valet rampant, avec ce beau mot : il faut que je vive.

Vous vous fiez à l'ordre achuel de la fociété, fans fonger que cet ordre est fujer à des révolutions inévitables , & qu'il vous est impossible de prévoir in de prévenir celle qui peut regarder vos enfans. Le Grand devient petit , le Riche devient pauvre , le Monarque devient fujer , les coups du fort font-ils fi rares que vous puissilez compter d'en être exempt ? Nous approchons de l'état de crisé & du fiecle des révolutions (8). Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors? Tout ce qu'ont fait les hommes , les hommes peuvent le détruire : il n'y a de caractères ineffacables que

<sup>(8)</sup> Je tiens pour impossible, que les grandes monarchies de l'Europe aient encore long-tems à durer; toutes ont brillé, & tout Etat qui brille et sur son declin. Tai de mon

opinion des raifons plus particulieres que cette maxime; mais il n est pas à propos de les dire, & chacun ne les voit que trop.

ceux qu'imprime la nature, & la nature ne fait ni Princes : ni Riches, ni grands Seigneurs. Que fera donc, dans la baffeffe, ce Satrape que vous n'avez élevé que pour la grandeur? Que fera, dans la pauvreté, ce publicain qui ne fait vivre que d'or? Que fera, dépourvu de tout, ce faftueux imbécille qui ne fait point user de lui-même, & ne met son être que dans ce qui est étranger à Jui? Heureux celui qui fait quitter alors l'état qui le quitte. & rester homme en dépit du fort ! Qu'on loue tant qu'on voudra ce Roi vaincu. qui veut s'enterrer en furieux fous les débris de fon trône ; moi je le méprife; je vois qu'il n'exifte que par fa couronne, & qu'il n'est rien du tout s'il n'est Roi : mais celui qui la perd & s'en passe, est alors au-dessus d'elle. Du rang de Roi, qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir comme un autre , il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes favent remplir. Alors il triomphe de la fortune, il la brave, il ne doit rien qu'à lui feul; & quand il ne lui reste à montrer que lui, il n'est point nul; il est quelque chose. Oui, j'aime mieux cent fois le Roi de Syracuse. maître d'école à Corinthe . & le Roi de Macédoine , greffier à Rome, qu'un malheureux Tarquin, ne fachant que devenir s'il ne regne pas ; que l'héritier du possesseur de trois Royaumes, jouet de ouiconque ofe infulter à fa mifere, errant de Cour en Cour, cherchant par-tout des fecours, & trouvant par-tout des affronts, faute de savoir faire autre chose qu'un métier qui n'est plus en son pouvoir.

L'homme & le Citoyen, quel qu'il soit, n'a d'autre bien à mettre dans la société que lui-même, tous ses autres biens

v font malgré lui; & quand un homme est riche, ou il ne jouir pas de sa richesse, ou le public en jouir aussi. Dans le premier cas, il vole aux autres ce dont il se prive; & dans le fecond , il ne leur donne rien. Ainfi la dette fociale lui reste toute entiere, tant qu'il ne pave que de son bien. Mais mon pere, en le gagnant, a fervi la fociété.... Soit : il a pavé fa dette, mais non pas la vôtre. Vous devez plus aux autres que si vous fussiez né sans bien : puisque vous étes né favorife. Il n'est point juste que ce qu'un homme a fait pour la fociété, en décharge un autre de ce qu'il lui doit : car chacun se devant tout entier ne peut paver que pour lui . & nul pere ne peut transmettre à fon fils le droit d'être inutile à fes femblables : or c'est pourtant ce qu'il fait , selon vous . en lui transmettant ses richesses, qui sont la preuve & le prix du travail. Celui qui mange dans l'oifiveté ce qu'il n'a pas gagné lui-même, le vole; & un rentier que l'Etat pave pour ne rien faire, ne differe gueres, à mes veux, d'un brigand qui vit aux dépens des paffans. Hors de la fociété. l'homme isolé ne devant rien à personne, a droit de vivre comme illui plait : mais dans la fociété , où il vit néceffairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de fon entretien; cela est sans exception. Travailler est donc un devoir. indifpenfable à l'homme focial. Riche ou pauvre, puiffant ou. foible, tout citoven oifif eft un fripon.

. Or de toutes les occupations qui peuvent fournir la fubfiftance à l'homme, celle qui le rapproche le plus de l'étar de Nature effe le travail des mains : de toutes les conditions, la plus indépendante de la fortune & des hommes eft celle de l'arti-

· Emile. Tome I.

fan. L'artifan ne dépend que de fon travail ; il eff auffi libre que le laboureur eft éclave : car celui-ci tient à fon champ dont la récole eft à la diferétion d'autrui. L'ennemi, le prince, un voifin puiffant, un procès lui peut enlever ce champ; par ce champ on peur le vexer en mille manieres : mais par-tout où fron veut vexer l'artifan, on bagage eft bientôt fait; il emporte fes bras & s'en va. Toutefois l'agriculture eft le premier métier de l'homme; c'est le plus honnete, le plus uitle, & par conséquent le plus noble qu'il puisfe exercer. Je ne dis pas à Emile, apprends l'agriculture; il la fait. Tous les travaux rultiques lui font familiers; c'est par eux qu'il a commencé; c'est à eux qu'il revient fans ceste. Je lui dis donc, cultive l'héritage de tes peres; mais fi tu perds cet héritage, ou fi tu n'en as point, que faire? Apprends un métier.

Un métier à mon fils! mon fils artifan! Monfieur, y penfez-vous? Py penfe mieux que vous, Madame, qui vou-lez le réduire à ne pouvoir jamais être qu'un Lord, un Marquis, un Prince, & peut-être un jour moins que rien; moi, je lui veux donner un rang qu'il ne puisse perdre, un rang qu'il honore dans tous les tems; je veux l'élever à l'état d'honme, & quoique vous puisse d'ie, il aura moins d'égaux à ce titre qu'à tous ceux qu'il tiendra de vous.

La lettre tue & l'esprit vivise. Il s'agit moins d'apprendre un métier pour favoir un métier , que pour vaincre les préjugés qui le mépristent. Vous ne serez jamais réduit à travailler pour vivre. En l tant-pis , tant-pis pour vous ! Mais n'importe , ne travaillez point par nécessiré ; travaillez par gloire. Abaissez-vous à l'état : d'artisan pour être au-dessus du vôtre. Pour vous soumettre la fortune & les choses, commencez par vous en rendre indés endant. Pour régner par l'opinion, commencez par régner sur elle.

Souvenez - vous que ce n'est point un talent que je vous demande; c'est un métier , un vrai métier , un art purement méchanique, où les mains travaillent plus que la tête , & qui ne mene point à la fortune , mais avec lequel on peut s'en passer. Dans des maisons fort au-dessis du danger de manquer de pain , j'ai vu des peres pousser la prévoyance jusqu'à joindre au soin d'instruire leurs enfans celui de les pourvoir de connoissances, dont , à tout événement, ils pufent tiere parti pour vivre. Ces peres prévoyans, croient beaucoup faire : ils ne sont rien; parce que les ressources qu'ils pensent ménager à leurs enfans, dépendent de cette même fortune au-defius de laquelle ils les veulent mettre. En sorte qu'avec tous ces beaux talens, si celui qui les a , ne se trouve dans des circonifances favorables pour en faire usage, il périra de misser comme s'il n'en avoit acun.

Dès qu'il est question de manége & d'intrigues, autant vaut les employer à se maintenir dans l'abondance, qu'à reaggner, du sein de la misére, de quoi remonter à son premier état. Si vous cultivez des arts dont le succès tient à la réputation de l'artiste; si vous vous rendez propre à des emplois qu'on n'obient que par la faveur, que vous servira tout cela, quand justement dégoûté du monde vous dédaignerez les moyens, sans lesquels on n'y peut rédifir? Vous avez étudié la politique & les intérêts des Princes: voilà qui va fort bien; mais que servezvous de ces connoissances.

Tt 2

si vous ne savez parvenir aux Ministres, aux semmes de la Coar, aux Chefs des bureaux, fi vous n'avez le fecret de leur plaire; fi tous ne trouvent en vous le fripon qui leur convient? Vous êtes architecte ou peintre : foit : mais il faut faire connoître votre talent. Pensez-vous aller de but en blanc exposer un ouvrage au fallon? Oh! qu'il n'en va pas ainfi! Il faut être de l'Académie; il y faut même être protégé pour obrenir au coin d'un mur quelque place obscure. Ouitrez-moi la regle & le pinceau, prenez un fiacre, & courez de porte en porte : c'est ainsi qu'on acquiert la célébrité. Or your devez favoir que toutes ces illuffres portes ont des Suisses ou des portiers qui n'entendent que par geste . & dont les oreilles font dans leurs mains. Voulez-vous enseigner ce que vous avez appris, & devenir Maître de géographie, ou de mathématique, ou de langue, ou de mufique, ou de dellin ? Pour cela même il faut trouver des écoliers, par conféquent des prôneurs. Comptez qu'il importe plus d'être charlatin qu'habile, & que si vous ne savez de métier que le votre , jamais vous ne ferez qu'un ignorant.

- Voyez donc combien toutes ces brillantes reflources font peu foliales, & combien d'autres reflources vous four nécefaires pour tirer parti de celles -là. Et puis, que deviendrezvous dans ce lâche abbaiftement? Les revers, lans vous intruire, vous aviliflent; jouet plus que jamais de Popinion publique, comment vous éleveréz-vous au-deffus des préjugés; arbitres de voire fort? Comment mépriferez-vous la baiffeffe & les vices dont vous avez befoin pour fubrifler? Vous ne dépendiez que des richeffes, & maintenant vous

dépendez des Riches; vous n'avez fait qu'empirer votre efclavage, & le surcharger de votre misere. Vous voilà pauvre sans être libre; c'est le pire état où l'homme puisse tomber.

Mais au lieu de recourir pour vivre à ces hautes connoiffances qui font faites pour pourrir l'ame & non le corns. fi vous recourez au befoin, à vos mains & à l'usage que vous en favez faire, toutes les difficultés disparoiffent, tous les manéges deviennent inutiles; la reffource est toujours prête au moment d'en user; la probité, l'honneur ne sont plus un obstacle à la vie ; vous n'avez plus besoin d'être lâche & menteur devant les Grands, fouple & rampant devant les fripons, vil complaifant de tout le monde, emprunteur ou voleur, ce qui est à peu près la même chose quand on n'a rien : l'opinion des autres ne vous touche point ; vous n'avez à faire votre cour à personne, point de sor à flatter, point de fuisse à fléchir, point de courtisane à payer, &, qui pis est, à encenser. Que des coquins menent les grandes affaires; peu vous importe : cela ne vous empêchera pas , vous , dans votre vie obscure , d'être honnête homme & d'avoir du pain. Vous entrez dans la première hourique du métier que vous avez appris. Maître , l'ai besoin d'ouvrage; compagnon, mettez - vous là, travaillez. Avant que l'heure du dîner foit venue, vous avez gagné votre dîner : fi vous êtes diligent & fobre, avant que huit jours se passent, vous aurez de quoi vivre huit autres jours : vous aurez vécu libre, fain, vrai, laborieux, juste : ce n'est pas perdre son tems que d'en gagner ainsi.

Je veux absolument qu'Emile apprenne un métier. Un métier

honnête, au moins, direz-vous, Que fignifie ce mot? Tout métier utile au public n'est - il pas honnête? Je ne veux point qu'il foit brodeur, ni doreur, ni vernisseur comme le gentilhomme de Locke; je ne veux qu'il foit ni musicien, ni comédien , ni faifeur de livres (\*). A ces professions près . & celles qui leur reffemblent, qu'il prenne celle qu'il voudra; ie ne prétends le gêner en rien. J'aime mieux qu'il foir cordonnier que poëte; j'aime mieux qu'il pave les grands chemins que de faire des fleurs de porcelaine. Mais, direz-vous. les archers, les espions, les bourreaux sont des gens utiles, Il ne tient qu'au Gouvernement qu'ils ne le foient point : mais paffons, l'avois tort ; il ne fuffit pas de choifir un métier utile, il faut encore qu'il n'exige pas des gens qui l'exercent, des qualités d'ame odieuses, & incompatibles avec l'humanité. Ainsi revenant au premier mot, prenons un métier honnête: mais fouvenons - nous toujours qu'il n'y a point d'honnéreré fans l'uriliré.

Un célébre Auteur de ce fiecle, dont les livres font pleins de grands projets & de petites vues, avoit fait vœu, comme tous les prétres de fa communion, de n'avoir point de femme en propre; mais fe trouvant plus scrupuleux que les autres sur l'adultere, on dit qu'il prit le parti d'avoir de jolies fervantes, avec lesquelles il réparoit de son mieux l'outrage qu'il avoit sait à son espece par ce téméraire engagement.

pas pour autrui des raisons d'en avoir de semblables. Je n'écris pas pour excuser mes fautes, mais pour empêcher mes lecteurs de les imiter.

<sup>(\*)</sup> Vous l'êtes bien, vous; me diraction. Je le fuis pour mon malheur, je l'avoue; & mes torts que je pense avoir assez expiés ne sont

Il regardoit comme un devoir du citoyen d'en donner d'autres à la patrie, & du tribut qu'il lui payoit en ce genre, il peuploit la claffe des artifans. Sitôt que ces enfans écoient en âge, il leur faifoit apprendre à tous un métier de leur goûr, n'excluant que les profeffions oifeufes, futiles ou fujetres à la mode, telles, par exemple, que celle de perruquier, qui n'eft jamais néceffaire, & qui peut devenir inutile d'un jour à Pautre, tant que la Nature ne se rebutera pas de nous donner des cheveux.

Voilà l'esprit qui doit nous guider dans le choix du métier d'Emile; ou plutot ce n'est pas à nous de faire ce choix, 'est à lui; car les maximes dont il est imbu, conservant en lui le mépris naturel des choses inutiles, jamais il ne voudra consumer son tems en travaux de nulle valeur, & il ne conoit de valeur aux choses, que celle de leur utilité réelle; il lui saut un métier qui pût servir à Robinson dans son isse.

En faifant paffer en revue devant un enfant les productions de la Nature & de l'airt; en irritant fa curiofité, en le fluivant où elle le porte, on a l'avantage d'étudier fes goûts, ses inclinations, ses penchans, & de voir briller la premiere étincelle de fon génie, s'il en a quelqu'un qui foit bien décidé, mais une erreur commune & dont il faut vous préferver, e'est d'attribuer à l'ardeur du talent l'effet de l'occasion, & de prendre pour une inclination marquée vers rel ou tel art. Pespiri initaité commun à l'homme & au finge, & qui prot machinalement l'un & l'autre à vouloir faire tout ce qu'il voit saire, sans trop favoir à quoi cele est bon. Le monde est plein d'artisans & sur-tout d'artisles, qui n'ont point le

talent naturel de l'art qu'ils exercent, & dans lequel on les a pouffis dès leur bas âge, foit déterminé par d'autres convenances, foit trompé par un zele apparent qui les cût portés de même, vers tout autre art, s'ils l'avoient vu pratiquer auffités. Tel entend un tambour & se croit Général; tel voit bâtir & veut être architeche. Chacun est tenté du métier qu'il voit faire, quand il le croit estimé.

. l'ai connu un laquais, qui, voyant peindre & dessiner son maître, se mit dans la tête d'être peintre & dessinateur. Dès l'instant qu'il eut formé cette résolution, il prit le crayon, qu'il n'a plus quitté que pour prendre le pinceau, qu'il ne quittera de sa vie. Sans leçons & sans regles il se mit à dessiner tout ce qui lui tomboit fous la main. Il paffa trois ans entiers collé sur ses barbouillages, sans que jamais rien pût l'en arracher que son service, & sans jamais se rebuter du peu de progrès que de médiocres dispositions lui laissoient faire. Je l'ai vu durant fix mois d'un été très-ardent, dans une petite anti-chambre au midi , où Pon suffoquoit au pasfage, affis, ou plurôt cloué tout le jour fur fa chaife, devant un globe, dessiner ce globe, le redessiner, commencer & recommencer fans ceffe avec une invincible obstination . jusqu'à ce qu'il en eût rendu la ronde-bosse assez bien pour être content de fon travail. Enfin, favorisé de son maître & guidé par un artiste, il est parvenu au point de quitter la livrée, & de vivre de fon pinceau. Jusqu'à certain terme la persévérance supplée au talent ; il a atteint ce terme, & ne le passera jamais. La constance & l'émulation de cet honnête garcon font louables. Il fe fera toujours estimer par son affiduité.

affiduité, par fa fidélité, par fes mœurs; mais il ne peindra jamais que des desfus de porte. Qui est-ce qui n'eût pas été trompé par son zele, & ne l'eût pas pris pour un vrai talent? Il v a bien de la différence entre se plaire à un travail . & v être propre. Il faut des observations plus fines qu'on ne pense. pour s'affurer du vrai génie & du vrai goût d'un enfant, qui montre bien plus ses desirs que ses dispositions . & qu'on iuge toujours par les premiers, faute de favoir étudier les autres. Je voudrois qu'un homme judicieux nous donnât un trairé de l'art d'observer les enfans. Cet art seroit très-important à connoître : les peres & les maîtres n'en ont pas encore les élémens.

Mais peut - être donnons - nous ici trop d'importance au choix d'un métier. Puisqu'il ne s'agit que d'un travail des mains, ce choix n'est rien pour Emile; & son apprentisfage est déjà plus d'à moitié fait, par les exercices dont nous l'avons occupé jusqu'à présent. Que voulez-vous qu'il fasse? Il est prêt à tout : il fait déjà manier la bêche & la houe ; il fait se servir du tour, du marteau, du rabot, de la lime; les outils de tous les métiers lui font déjà familiers. Il ne s'agit plus que d'acquérir de quelqu'un de ces outils un ufage » affez prompt, affez facile pour égaler en diligence les bons ouvriers qui s'en fervent, & il a fur ce point un grand avantage par deffus tous, c'est d'avoir le corps agile, les membres flexibles, pour prendre, fans peine, toutes fortes d'attitudes. & prolonger, fans effort, toutes fortes de mouvemens. De plus, il a les organes justes & bien exercés; toute la méchanique des arts lui est déjà connue. Pour savoir Vν

Emile. Tome L.

travailler en maltre, il ne lui manque que de l'habitude, & l'habitude ne se gagne qu'avec le terns. Auquel des méciers, dont le choix nous restle à faire, donnera-t-il donc assez de terns pour s'y rendre diligent? Ce n'est plus que de cela qu'il s'agit.

Donnez à l'homme un métier qui convienne à fon fexe . & au ieune homme un métier qui convienne à son âge. Toute profession sédentaire & casaniere, qui essémine & ramollit le corps, ne lui plait ni ne lui convient. Jamais jeune garçon n'afpira de lui - même à être tailleur ; il faut de l'art pour porter à ce métier de femmes, le sexe pour lequel il n'est pas fait (9). L'aiguille & l'épée ne fauroient être maniées par les mêmes mains. Si j'étois Souverain, je ne permettrois la couture, & les métiers à l'aiguille, qu'aux femmes, & aux boiteux réduits à s'occuper comme elles. En suppofant les eunaques néceffaires, je trouve les Orientaux bien fous d'en faire exprès. Que ne se contentent - ils de ceux qu'a fait la nature, de ces foules d'hommes lâches dont elle a mutilé le cœur, ils en auroient de reste pour le besoin. Tout homme foible, délicat, eraintif, est condamné par elle à \*la vie fédentaire; il est fait pour vivre avec les femmes, ou à leur maniere. On'il exerce quelqu'un des métiers qui leur font propres, à la bonne heure; & s'il faut absolument de vrais eunuques, qu'on réduife à cet état les hommes qui déshonorent leur sexe en prenant des emplois qui ne lui conviennent pas. Leur choix annonce l'erreur de la Nature :

<sup>(9)</sup> Il n'y avoit point de tailleurs hommes fe faifcient dans la maifon parmi les anciens : les habits des par les femmes.

corrigez cette erreur de maniere ou d'autre , vous n'aurez fait que du bien.

J'interdis à mon Eleve les métiers mal-fains, mais aon pas les métiers pénibles, ni même les métiers périlleux. Ils exercent à la fois la force & le courage; ils font propres aux hommes feuls, les femmes n'y prétendent point: comment n'ont-ils pas hoace d'empiéter fur ceux qu'elles font ?

Lustantur pauca, comedunt colliphia pauca.
Vos lanam trahitis, calathifque perasta refertis
Vellera.....(10)

En Italie, on ne voir point de femmes dans les boutiques; & l'on ne peur rien imaginer de plus trifte que le coupd'œil des rues de ce pays là, pour ceux qui font accourumés à celles de France & d'Angleterre. En voyant des marchands de modes vendre aux Dames des rubans, des pompons, du rézeau, de la chenille, je trouvois ces parures délicates bien ridicules dans de groffes mains, faires pour fouffler la forge & frapper fur l'enclume. Je me difois; dans ce pays les femmes devroient, par repréfailles, lever des boutiques de fourbiffeurs & d'armuriers. Eh! que chacun faffe & vende les armes de fon fexe. Pour les connoître, ils les faut employer.

Jeune homme, imprime à tes travaux la main de l'homme. Apprends à manier d'un bras vigoureux la hache & la feie, à équarir une poutre, à monter fur un comble, à poser le faite, à l'assemir de jambes-de-force & d'entraits;

( 10 ) Juven. Sat. IL

puis crie à ta fœur de venir t'aider à ton ouvrage, comme elle te difoit de travailler à fon point-croifé.

Pen dis trop pour mes agréables contemporains, je le fens; mais je me laisse quelquesois entraîner à la force des consequences. Si quelque homme que ce soit a honte de travailler en public , armé d'une doloire '& ceint d'un tablier de peau , le ne vois plus en lui qu'un esclave de l'opinion, prêt à rougir de bien faire, fitôt qu'on se rira des honnêtes gens. Toutefois cédons au préjugé des peres tout ce qui ne peut nuire au jugement des enfans. Il n'est pas nécessaire d'exercer toutes les professions utiles pour les honorer toutes ; il fuffit de n'en estimer aucune au-dessous de soi. Quand on a le choix, & que rien d'ailleurs ne nous déterminé. pourquoi ne confulteroit - on pas l'agrément, l'inclination, la convenance entre les professions de même rang? Les travaux des métaux font utiles, & même les plus utiles de tous. Cependant, à moins qu'une raison particuliere ne m'y porte, je ne ferai point de votre fils un maréchal, un ferrurier, un forgeron; je n'aimerois pas à lui voir, dans fa forge, la figure d'un cyclope. De même, je n'en ferai pas un macon, encore moins un cordonnier. Il faut que les métiers se fassent; mais qui peut choisir, doit avoir égard à la propreté; car il n'y a point là d'opinion : sur ce point les fens nous décident. Enfin je n'aimerois pas ces flupides professions, dont les ouvriers, sans industrie & presque automates, n'exercent jamais leurs mains qu'au même travail. Les tifferands, les faifeurs de bas, les scieurs de pierre à quoi fert d'employer à ces mériers des hommes de sens? c'est une machine qui en mene une autre. Tout bien considéré, le métier que j'aimerois le mieux qui s'ût du goût de mon Eleve, est celui de menuisser. Il est propre, il est utile, il peur s'exercer dans la maison; il tient suffisamment se corps en haleine; il exige, dans l'ouvrier de l'adresse de l'imdustrie, de dans la forme des ouvrages que l'utilité détermine, l'élégance de le goût ne font pas exclus.

Oue si par hazard le génie de votre Eleve étoit décidément tourné vers les sciences spéculatives, alors je ne blàmerois pas qu'on lui donnât un métier conforme à ses inclinations; qu'il apprît, par exemple, à faire des instrumens de mathématiques, des lunertes, des télescopes, &c. · Quand Emile apprendra fon métier, je veux l'apprendre avec lui; car je fuis convaincu qu'il n'apprendra jamais bien que ce que nous apprendrons enfenible. Nous nous mettrons donc tous deux en apprentissage, & nous ne prétendrons point être traités en Messieurs, mais en vrais apprentifs, qui ne le font pa's pour rire : pourquoi ne le ferions-nous pas tout de bon? Le Czar Pierre étoit charpentier au chantier, & tambour dans ses propres troupes : pensez-vous que ce Prince ne vous valût pas par sa naissance ou par le mérite? Vous comprenez que ce n'est point à Emile que je dis cela; c'est à vous, qui que vous puissiez être.

Malheureufement nous ne pouvons paffer tout notre tems à l'établi. Nous ne fommes pas feulement apprentifs ouvriers, nous fommes apprentifs hommes; & l'apprentiflage de ce dernier métier eft plus pénible & plus long que l'autre, Comment ferons - nous donc? Prendrons - nous un maître de rabot une heure par jour comme on prend un maître danfer? Non, nous ne ferions pas des apprendits, mais des disciples; & notre ambition n'eft pas tant d'apprendre la menuiferie, que de nous élever à l'état de menuifer. Je suis donc d'avis que nous allions toutes les semaines une ou deux fois, au moins, passer la journée entiere chez le maître, que nous nous levions à son heure, que nous soyons à Pouvrage avant lui, que nous mangions à sa table, que nous travaillions sous ses ordres; & qu'après avoir eu Phonneur de souper avec sa famille, nous retournions, si nous voulons, coucher dans nos lits durs. Voilà comment on apprend plusseurs métiers à la fois, & comment on s'exerce au travail des mains, sans négliger l'autre apprentissage.

Soyons fimples en faifant bien. N'allons pas reproduire la vanidé par nos foins pour la combattre. S'enorgueillin d'avoir vaincu les préjugés, c'est s's founettre. On dit que par un ancien usage de la Maison Ottomane, le Grand-Seigneur est obligé de travailler de ses mains, & chacun fait que les ouvrages d'une main royale ne peuvent être que des chefs-d'œuvre. Il distribue donc magnifiquement ces chefs-d'œuvre aux Grands de la Porte; & Pouvrage est payé selon la qualité de Pouvrier. Ce que je vois de mal à cela n'est pas cette prétendue vexation; car, au contraire, elle est un bien. En forçant les Grands de partager avec lui les dépouilles du peuple, le Prince est d'autant moins obligé de piller le peuple directement. C'est un soulagement néces-

faire au despotifine, & fans lequel cet horrible Gouvernement ne sauroir subsister.

Le vrai mal d'un parrell ufage, est l'idée qu'il donne à ce pauvre homme de son mérite. Comme le Roi Midas, il voir changer en or tout ce qu'il touche, mais il n'apperçoit pas quelles oreilles cela fait pousser. Pour en conserver de courtes à notre Emile, préservons ses mains de ce riche talent; que ce qu'il sait ne tire pas son prix de l'ouvrier, mais de l'ouvrage. Ne soussers aimais qu'on juge du sien qu'en le comparant à celui des bons mastres. Que son travail soit prisse par le travail même, & non parce qu'il est de lui. Dires de ce qui est bien sait, y auis n'ajourez point, qui est esqu'à a fait cela ? S'il dit lui-même d'un air fier & content de lui, e'est moi qui l'al fait; ajoutez froidement; vous ou un autre, il n'importe; c'est touloirs un travail bien fait.

Bonne mere, préférve-toi flur-tout des ritenfonges qu'on te prépare. Si ton fils fait béaucoup de chofes, défie-toi de four ce qu'il fait : s'îl a le malheur d'être élevé dans Paris & d'être riche, il est perdu. Tant qu'il s'y rouvera d'habiles arrisfes, il aura tous leurs talens ; mais loin d'eux il n'en aura plus. A Paris le riche fait tout; il n'y a d'ignorant que le pauvre. Cette capitale est pleine d'amateurs & sur-tout d'amarices qui fottt leurs ouvrages comme M. Guillaume inventoit fes couleurs. Je connois à ceci trois exceptions honorables, parme les hontmes, il y en peut avoir davantage i mais je n'en connois aucune parmi les femmes, & je doute qu'il y en ait. En général on acquiert un nom dans les arts comme dans la robe, on devient artifte & juge des artiftes comme on devient Docteur en droit & Magistrat.

Si donc il étoit une fois établi qu'il elt beau de favoir un métier, vos enfans le fauroient bientôt fans l'apprendre : ils pafferoient maîtres comme les Confeillers de Zurich. Point de tout ce cérémonial pour Emile; point d'apparence & toujours de la réalité. Qu'on ne dife pas qu'il fait; mais qu'il apprenne en filence. Qu'il faffe toujours son chef-d'œuvre, & que jamais il ne paffe maître; qu'il ne se montre pas ouvrier par son titre, mais par son travail.

Si jufqu'ici je me fuis fait entendre, on doit concevoir comment avec l'habitude de l'exercice du corps & du travail des mains, je donne infenfiblement à mon Eleve le goût de la réflexion & de la méditation, pour balancer en lui la parefle qui réfulteroit de fon indifférence pour les jugemens des hommes, & du calme de fes paffions. Il faut qu'il travaille en payfan, & qu'il penfe en philosophe, pour n'ètre pas aufif fainéant qu'un fauvage. Le grand fecret de l'éducation eff de faire que les exercices du corps & ceux de l'efprit fervent toujours de délaffement les uns aux autres.

Mais gardons - nous d'anticiper fur les inftructions qui demandent un efprit plus mûr. Emile ne fera pas long - tems ouvrier , fans reffentir par lui - même l'inégalité des conditions , qu'il n'avoit d'abord qu'apperçue. Sur les maximes que je lui donne & qui font à sa portée il voudra m'examiner à mon tour. En recevant tout de moi seul , en se vigent si près de l'état des pauvres , il voudra savoir pourquoi j'en suis si loin. Il me fera peut-être , au dépourvu, des questions sabreuses. stabreuses. Vous êtes riche, vous me l'avez dit, & je le vois. Un riche doit aussi fon travail à la société, pussque ses homen. Mais vous, que saites-vous donc pour elle ? Que diroit à cela un beau gouverneur ? Je l'ignore. Il stroit peur-ctre assez sont parte à l'ensant des soins qu'il lui rend. Quant h moi, l'atteiter me tre d'assiène. Voils, cher Emile, une excellente quession. Je vous promets d'y répondre pour moi, quand vous yseres pour vous-même une réponsé doit vous soyes content. En attendant s'aurai soin de rendre à vous & aux pauvres ce que s'ai de trop, & de faire une table ou un banc par semaine, afin de n'être pas tout-â-stait inutile à tout.

Nous voici revenus à nous-mêmes. Voilà notre enfant pete à ceffer de l'ètre, rentré dans fon individu. Le voilà fentant plus que jamais la néceffité qui l'attache aux chofes. Après avoir commencé par exercer fon corps & fes fens, nous avons exercé fon esprit & fon jugement. Ensin nous avons retun l'usge de fes membres à celui de fes facultés. Nous avons fait un être agissant & pensant; il ne nous reste plus, pour achever l'horome, que de faire un être aimant & sentie, c'est-à-dire de persédionner la raison par le sentiment. Mais avant d'entrer dans ce nouvel ordre de choses, jettons les yeux sur celui d'où nous fortons, & voyons le plus exactement qu'il est possible in des propries par les senties de la consentant par les propries de la consentant propries par les senties de la consentant propries de la consentant pr

Notre Eleve n'avoir d'abord que des fenfations, maintenant il a des idées; il ne faifoit que fentir, maintenant il juge. Car de la comparation de plufieurs fenfations fucceffives ou fimultanées, & du jugement qu'on en porte, naît une Emile. Tome L. Xx forte de fensation mixte ou complexe, que j'appelle idée.

La maniere de former les idées eft ce qui donne un caractere à l'efprit humain. L'efprit qui ne forme ses idées que sur des rapports réels, est un esprit solide; celui qui se contente des rapports apparens, est un esprit superficiel: celui qui voi les rapports tels qu'ils sont, est un esprit juste; celui qui voi apprécie mal, est un esprit faux; celui qui controuve des rapports imaginaires qui n'ont ni réalité ni apparence, est un fou; celui qui ne compare point, est un imbécille. L'aptitude plus ou moins grande à comparer des idées & à trouver des rapports, est ce qui fait dans les hommes le plus ou le moins d'esprit, &c.

Les idées simples ne sont que des sensarions aussi bien que dans les singemens dans les simples sensarions aussi bien que dans les sensarions complexes que j'appelle idées simples. Dans la sensarion, le jugement est purement passir, il affirme qu'on sent ce qu'on sent. Dans la perception ou idée, le jugement est aûts; il rapproche ; il campare ; il détermine des rapports que le sens ne détermine pas. Voilà toute la différence, mais elle est grande. Jamais la Nature ne nous trompe; c'est toujours nous qui nous trompons.

Je vois fervir à un enfant de huit ans d'un fromage glacé. Il porte la cuiller à fa bouche, fans favoir ce que c'eft, & faif du froid, s'écrie: ¿Ah! cela me brûle! Il éprouve une fenfation très -vive; il n'en connoit point de plus vive que la chaleur du feu, & il croit fentir celle-là. Cependant il s'abufe, le faififfement du froid le bleffe, mais il ne le brûle pas, & ces deux fenfations ne font pas femblables, puisque

ceux qui ont éprouvé l'une & l'autre ne les confondent point. Ce n'est donc pas la sensation qui le trompe, mais le jugement qu'il en porte.

Il en est de même de celui qui voir , pour la premiere fois, un miroir ou une machine d'optique, ou qui entre dans une cave prosonde, au cœur de l'hiver ou de l'été, ou qui rempe dans l'eau tiede une main très-chaude ou très-froide, ou qui fait rouler entre deux doigts croisés une petite boule, &c. S'il se contente de dire ce qu'il apperçoir, ce qu'il s'ent, con jugement étant purement passif, il est impossible qu'il le trompe; mais quand il juge de la chose par l'apparence, il est adif, il compare, il taabit par industion des rapports qu'il n'apperçoit pas, alors il se trompe ou peut se tromper. Pour corriger ou prévenir l'erreur, il a besoin de l'expérience.

Montrez de nuit à votre Eleve des nuages passans entre la lune du ja rife en fens contraire, & que les nuages font arrêtés. Il le croira par une indudion précipirée, parce qu'il voit ordinairement les petits objets se mouvoir préférablement aux grands, & que les nuages lui femblent plus grands que la lune dont il ne peut eflimer l'éloignement. Lorsque dans un bateau qui vogue, il regarde d'un peu loin le rivage, il tombe dans l'erreur contraire, & croit voir couire la terre, parce que ne se senant point en mouvement il regarde le bateau, la nier ou la riviere, & tout fon horizon, comme un tout immobile dont le rivage qu'il voir courir ne lui s'emble qu'une partie.

La premiere fois qu'un enfant voit un bâton à moitié

plongé dans l'eau, il voir un bâton brifé, la fenfation est vraie; & elle ne laifleroir pas de l'être, quand même nous lui demandez ce qu'il voir, il dit : un bâton brifé, & il dir vrai; car il elt très - für qu'il a la fenfation d'au bâton brifé, & il dir vrai; car il elt très - für qu'il a la fenfation d'au bâton brifé, Mais quand, trompé par son jugement, il va plus loin, & qu'après avoir affirmé qu'il voir un bâton brifé, il affirme encore que ce qu'il voir est en esser qu'alors il die faux : pourquoi cela? Parce qu'alors il die mattin, en affirmant ce qu'il ne sent pas, savoir, que le jugement qu'il recoi par un sens servic confirmé par un autre.

Puisque toutes nos erreurs viennent de nos jugemens, il eft clair que fi nous n'avions jamais befoin de juger, nous n'aurions nul befoin d'apprendre; nous ne ferions jamais dans le cas de nous tromper; nous ferions plus heureux de notre ignorance que nous ne pouvons l'être de notre favoir. Qui eft-ce qui nie que les favans ne fachent mille chofes vraies que les ignorans ne fauront jamais? Les favans fontis pour cela plus près de la vérité? Tout au contraire; ils s'en éloignent en avançant; parce que la vanité de juger faidnt encore plus de progrès que les lumieres, chaque vérité qu'ils apprennent ne vient qu'avec cent jugemens faux. Il eft de la derniere évidence que les Compagnies favantes de l'Europe ne font que des écoles publiques de menfonges; & très-furement il y a plus d'erreurs dans l'Académie des Sciences que dans tout un peuple de Hurons.

Puisque plus les hommes favent, plus ils se trompent; le

feul moyen d'éviere l'erreur est l'ignorance. Ne jugez point, vous ne vous abuserez jamais. C'est la leçon de la Nature aussi-bien que de la raison. Hors les rapports immédiats en très-petit nombre & très-sentibles que les choses ont avec nous, nous n'avons naturellement qu'une prosonde indistrence pour tout le reste. Un Sauvage ne tourneroit pas le pied pour aller voir le jeu de la plus belle machine, & tous les prodiges de l'électricité. Que m'importe? est le mot le plus-familier à l'ignorant, & le plus convenable au fage.

Mais malheureusement ce mot ne nous va plus. Tout nous importe depuis que nous sommes dépendans de tout ; &notre curiofité s'étend nécessitairement avec nos befoins. Voilà pourquoi j'en donne une très-grande au Philosophe & n'en donne point au Sauvage. Celui-ci n'a besoin de personne; Paure a besoin de tout le monde , & fur -tout d'admirateurs.

On me dira que je fors de la Nature; je n'en crois rien. Elle choisit sei sinfrumens & les regle, non sur l'opinion, mais sur le besoin. Or les besoins changent selon la situation, des hommes. Il y a bien de la différence entre l'homme naturel vivant dans l'état de Nature & l'homme naturel vivant dans l'état de société. Emile n'est pas un suvage à reléguerdans les déserts; c'est un sauvage fair pour habiter les villes. Il faut qu'il sache y trouver son nécessière, tirer part de leurshabitans, & vivre, sinon comme eux, du moins avec eux.

Puisqu'au milieu de tant de rapports nouveaux, dont il va. dépendre, il faudra malgré lui qu'il juge, apprenons-lui donc. à bien juger.

La meilleure maniere d'apprendre à bien juger, est celle:

qui tend le plus à fimplifier nos expériences , & à pouvoir même nous en paffer fans tomber dans l'erreur. D'où il fuir qu'après avoir long-tems wérifié les rapports des fens l'un par l'autre , il faut encore apprendre à vérifier les rapports de chaque fens par lui-même, fans avoir befoin de recourir à un autre fens; alors chaque fenfation deviendra pour nous une idée, cette idée fera toujours conforme à la vérité. Telle elt la forre d'acquis dont j'ai tâché de remplir ce troifieme âge de la vie humaine.

Cette maniere de procéder exige une patience & une circonspection dont peu de maitres sont capables, & sans laquelle jamais le disciple n'apprendra à juger. Si, par exemple, lorsque celui-ci s'abuse sur l'apparence du bâton brisë, pour lui montrer son erreur vous vous presse de tirer le bâton hors de l'eau, vous le détromperez peur - être; mais que lui apprendrez-vous? Rien que ce qu'il auroit bientot appris de lui-même. Oh que ce n'est pas là ce qu'il saut saire il 1 s'agir moins de lui apprendre une vérité, que de lui montrer comment il saut s'y prendre pour découvrir toujours la vérité. Pour mieux l'instruire, il ne saut pas le détromper sitot. Prenons Emile & moi pour exemple.

Premierement, à la feconde des deux queltions fuppofées; tout enfant clévé à Profinaire ne manquera pas de répondre affirmativement. C'eft furement, dira-t-il, un bâton brifé. Je doute fort qu'Emile me faife la méme réponfe. Ne voyant point la nécessité d'être suvant ni de le paroitre, il n'est jamais presse que gre; il ne juge que sur l'évidence, & il est bien éloigné de la trouver dans cette occasion, lui qui suit

combien nos jugemens fur les apparences sont sujets à l'illufion, ne fût-ce que dans la perspective.

D'ailleurs, comme il fait par expérience que mes questions les plus frivoles ont toujours quelque objet qu'il n'apperçoit pas d'abord, il n'a point pris l'habitude d'y répondre étourdiment. Au contraire, il s'en dése, il s'y rend attentif, il les examine avec grand soin avant d'y répondre. Jamais il les examine avec grand soin avant d'y répondre. Jamais il en me fait de réponse qu'il n'en soit content lui-méme; & il est disficile à contenter. Ensin nous ne nous piquons ni lui ni moi de favoir la vérité des chofes, mais feulement de ne pas donner dans l'erreur. Nous serions bien plus consus de nous payer d'une raison qui n'est-pas bonne, que de n'en point trouver du tout. Je ne saits, ett un mot qui nous va si bien à tous deux, & que nous répétons si souvent, qu'il ne coûte plus rien à l'un ni à l'autre. Mais foir que cette étourderie lui échappe, ou qu'il l'évite par notre commode se sa saits, ma replique est la même; voyons, examinons.

Ce bâton qui trempe à moitié dans l'eau est fixé dans une fituation perpendiculaire. Pour favoir s'il est brifé, comme il le paroit, que de choses n'avons - nous pas à faire avant de le tirer de l'eau, ou avant d'y porter la main?

1°. D'abord nous tournons tout autour du bâton, & nous voyons que la brifure tourne comme nous. C'eft done notre œil feul qui la change, & les regards ne remuent pas les coros.

2°. Nous regardons bien à plomb fur le bout du bâton qui est hors de l'eau, alors le bâton n'est plus courbe, le

bout voisin de notre œil nous cache exactement l'autre bout

3°. Nous agitons la furface de l'eau, nous voyons le bàton fe plier en plufeurs pieces, se mouvoir en zigrag, & suivre les ondulations de l'eau. Le mouvement que nous donnons à cette eau suffir-il pour briser, amollir & fondre ains le bâton?

4º. Nous faifons écouler l'eau, & nouv voyons le bâron fe redreffer peu-à-peu à mefure que l'eau baiffe. N'en voilàt-il pas plus qu'il ne faut pour éclaircir le fait & trouver la réfraction? Il n'est donc pas vrai que la vue nous trompe, puisque nous n'avons befoin que d'elle seule pour rectisser les erreurs que nous lui artribuons.

Suppofons l'enfant affez (Iupide pour ne pas fentir le réfultat de ces expériences; c'eît alors qu'il faut appeller le toucher au fecours de la vue. Au fieu de tirer le bâton hors de l'eau, laiffez-le dans sa situation; & que l'enfant y passe la main d'un bour à l'autre, il ne sentira point d'angle : le bâton n'est donc pas bické.

Vous me direz qu'il n'y a pas seulement ici des jugemens; mais des raisonnemens en forme. Il est vrai ; mais ne voyezvous pas que sitot que l'esprit est parvenu jusqu'aux idées ; tout jugement est un raisonnement. La conscience de toute sensation est une proposition, un jugement. Donc sitôt que

(\*) J'ai depuis trouvé le contraire par une expérience plus exacte. La réfraction agit circulairement, & le hâton paroit plus gros par le bout qui est dans l'eau que par l'autre; mais cela ne change rien à la force du raisonnement, & la consèquence n'en est pas moins juste. l'on Pon compare une fensation à une autre, on raisonne. L'art de juger & l'art de raisonner, sont exactement le même.

Emile ne faura jamais la dioptrique, ou je veux qu'il l'apprenne autour de ce bâton. Il n'aura point dilféqué d'infectes; il n'aura point compté les taches du foleli; il ne faura ce que c'eft qu'un microficope & un télefcope. Vos doches Eleves fe moqueront de fon ignorance. Ils n'auront pas tort; car avant de fe fervir de ces infirumens, j'entends qu'il les invente, & vous vous doutez bien que cela ne viendra pas firté.

Voilà l'esprit de toute ma méthode dans cette partie. Si Penfant fair rouler une petite boule entre deux doigts croiés, & qu'il croye sentir deux boules, je ne lui permettrai point d'y regarder, qu'auparavant il ne soit convaincu qu'il n'y en a qu'une.

Ces éclaircissemens suffisions, je pense, pour marquer nettement le progrès qu'à fait jusqu'ici l'esprit de mon Eleve, & la route par laquelle il a suivi ce progrès. Mais vous étes estrayés, peut - étre, de la quantité des choses que j'ai fait passifer devant lui. Vous craignez que je n'accable son esprit sous ces multitudes de connoissances. C'est tout le contraire; je lui apprends bien plus à les ignorer qu'à les savoir. Je lui montre la route de la science aisse, à la vérité; mais longue, immense, lente à parcourir. Je lui fais faire les premiers pas pour qu'il reconnoisse l'entrée; mais je ne lui permets jamais d'aller loin.

Forcé d'apprendre de lui-même, il use de sa raison & non de celle d'autrui; car pour ne rien donner à l'opinion, il Emile. Tome L. Y y

ne faut rien donner à l'autorité, & la plupart de nos erreurs nous viennent bien moins de nous que des autres. De cet exercice continuel il doir réfulter une vigueur d'efprit, femblable à celle qu'on donne au corps par le travail & par la fatigue. Un autre avantage, eft qu'on n'avance qu'à proportion de fes forces. L'efprit, non plus que le corps, ne porte que ce qu'il peut porter. Quand l'entendement s'approprie les chofes avant de les dépofer dans la mémoire, ce qu'il en tire ensuite est à lui. Au lieu qu'en surchargeant amémoire à son insqu, on s'exposé à u'en jamais rien tirer qui lui soit propre.

Emile a peu de connoissances , mais celles qu'il a sont véritablement fiennes; il ne fait rien à demi. Dans le petit nombre des choses qu'il fait, & qu'il fait bien, la plus importante est, qu'il y en a beaucoup qu'il ignore & qu'il peut favoir un jour , beaucoup plus que d'autres hommes favent & qu'il ne faura de fa vie. & une înfinité d'autres. qu'aucun homme ne faura jamais. Il a un esprit universel . non par les lumieres, mais par la faculté d'en acquérir; un esprit ouvert, intelligent, prêt à tout, &, comme dit Montagne, finon inftruit, du moins inftruifable. Il me fuffit qu'il fache trouver l'à quoi bon, fur tout ce qu'il fait, & le pourquoi, fur tout ce qu'il croit. Encore une fois, mon objet n'est point de lui donner la science, mais de lui apprendre à l'acquérir au besoin, de la lui faire estimer exactement ce qu'elle vaut. & de lui faire aimer la vérité par-deffus tout. Avec cette méthode on avance peu, mais on ne fait jamais un pas inutile. & l'on n'est point forcé de rétrograder.

Emile n'a que des connoissances naturelles & purement

physiques. Il ne sait pas même le nom de l'Histoire, ni ce que c'est que métaphysique & morale. Il connoit les rapports effentiels de l'homme aux chofes, mais nul des rapports moraux de l'homme à l'homme. Il fait peu généraliser d'idées, peu faire d'abstractions. Il voit des qualités communes à certains corps fans raifonner fur ces qualités en elles-mêmes. Il connoit l'étendue abstraite à l'aide des figures de la géométrie, il connoit la quantité abstraite à l'aide des signes de l'algébre. Ces figures & ces fignes font les supports de ces abstractions, sur lesquels ses sens se reposent. Il ne cherche point à connoître les choses par leur nature, mais seulement par les relations qui l'intéressent. Il n'estime ce qui lui est étranger que par rapport à lui ; mais cette estimation est exacte & fûre. La fantaisse, la convention n'y entrent pour rien. Il fait plus de cas de ce qui lui est plus utile, & ne fe départant jamais de cette maniere d'apprécier, il ne donne rien à l'opinion.

Emile est laborieux, rempérant, patient, ferme, plein de courage. Son imagination nullement allumée ne lui grossit jamais les dangers; il est sensible à peu de maux, & il suit soussir avec constance, parce qu'il n'a point appris à difputer contre la destinée. A l'égard de la mort, il ne sait pas encore bien ce que c'est; mais accoutumé à subir sans résistance la loi de la nécessité, quand il faudra mourir, il mourra sans gémir & sans es débattre; c'est sout ce que la Nature permet dans ce moment abhorré de tous. Vivre libre & peu tenir aux choses humaines, est le meilleur moyen d'apprendre à mourir.

1

En un mot, Emile a de la vertu tout ce qui se rapporte à hi-même Pour avoir aussi les vertus sociales, il lui manque uniquement de connoître les relations qui les exigent, il lui manque uniquement des lumières que son esprit est tout prét à recevoir.

Il se considere sans égard aux autres, & trouve bon que les autres ne pensent point à lui. Il n'exige rien de personne, & ne croir rien devoir à personne. Il est seul dans la société humaine, il ne compte que sur lui seul. Il a droit aussi plus qu'un autre de compter sur lui-même, car il est tout ce qu'on peut être à son àge. Il n'a point d'erreurs ou n'a que celles qui nous sont inévitables; il n'a point de vices ou n'a que ceux dont nul homme ne peut se garantir. Il a le corps sûn, les membres agiles, l'espiri juste & sans préjugés, le cœur libre & sans passions. L'amour propre, la premiere & la plus naturelle de toutes, y est encore à peine exalté. Sans troubler le repos de personne, il a vécu content, heureux & libre autant que la Nature l'a permis. Trouvez-vous qu'un ensant ains parvenu à sa quinzieme anace ait perdu les précédentes?

Fin du Livre troisieme.

## EMILE,

O U

## DE L'ÉDUCATION.

LIVRE QUATRIEME.

Q Un nous passons rapidement sur cette terre! le premier quart de la vie est écoulé , avant qu'on en connoisse l'usge; le dernier quart s'écoule encore, après qu'on a cessié d'en jouir. D'abord nous ne savons point vivre: bientôt nous ne le pouvons plus; de, dans l'intervalle qui sépare ces deux extrémités inutiles, les trois quarts du tems qui nous reste font consimés par le sommeil, par le travail, par la contrainte, par les peines de toute espece. La vie est courre, moins par le peu de terns qu'elle dure, que parce que, de ce peu de terns, nous n'en avons presque point pour la goûter. L'instant de la mort a beau être éloigné de celui de la naissance, la vie est toujours trop courte, quand cet espace est mal rempli.

Nous naissons, pour ainsi dire, en deux sois: l'une pour exister, & l'autre pour vivre; l'une pour l'espece, l'autre pour le sexe. Ceux qui regardent la semme comme un homme imparfait ont tort, sans doute; mais l'analogie extérieure est pour eux Jusqu'à l'âge nubile, les enfans des deux sexes

n'ont rien d'apparent qui les diftingue; même vifage, même figure, même teint, même voix, tout eft égal: les filles font des enfans, les garçons font des enfans; le même nom fuffit à des êtres fi femblables. Les mâles en qui l'on empêche le développement ultérieur du fexe gardent cette conformité route leur vie; ils font toujours de grands enfans : de les femmes ne perdant point cette même conformité, femblent, à bien des égards, ne jamais être autre chofe.

Mais l'homme en général n'est pas sait pour rester toujours dans l'enfance. Il en sort au tems prescrit par la Nature, & ce moment de crise, bien qu'assez court, a de longues influences.

Comme le mugiffement de la mer précede de loin la rempère, cette orageule révolution s'annonce par le murmure des paffions naiiflantes : une fermentation founde avertit de l'approche du danger. Un changement dans l'humeur, des emportemens fréquens, une continuelle agitation d'efprit, rendent l'enfant prefque indifciplinable. Il devient fourd à la voix qui le rendoit docile : c'eft un lion dans fa fievre; il méconnoit fon guide , il ne veue plus étre gouverné.

Aux fignes moraux d'une humeur qui s'altere, le joignent des changemens sensibles dans la figure. Sa physionomie se développe & s'empreint d'un caractere; le coton rare & doux qui croît au bas de ses joues brunit & prend de la consistance. Sa voix mue, ou plutôt il la perd : il n'est ni ensant ni homme, & ne peur prendre le ton d'aucun des deux. Ses yeux, ces organes de l'ame, qui n'ont rien dit jusqu'ici; trouvestr un langage & de l'expression; un feu naisf-

fant les anime, leurs regards plus vifs ont encore une fainte innocence, mais ils n'ont plus leur premiere imbécillité ; il fent déià qu'ils peuvent trop dire, il commence à favoir les baiffer & rougir; il devient fenfible, avant de favoir ce qu'il fent; il est inquiet sans raison de l'être. Tout cela peut venir lentement & vous laisser du tems encore; mais si fa vivacité fe rend trop impatiente, si son emportement se change en fureur, s'il s'irrite & s'attendrit d'un instant à l'autre, s'il verse des pleurs sans sujet, si, près des objets qui commencent à devenir dangereux pour lui, fon pouls s'éleve & fon œil s'enflamme, si la main d'une femme se posant sur la sienne le fait frissonner, s'il se trouble ou s'intimide auprès d'elle : Ulvsse , à sage Ulvsse ! prends garde à toi : les outres que tu fermois avec tant de foin font ouvertes; les vents font déjà déchaînés; ne quitte plus un moment le gouvernail, ou tout est perdu.

C'eft ici la feconde naissance dont j'ai parlé; c'est ici que l'homme naît véritablement à la vie, & que rien d'humain n'est étranger à lui. Jusqu'ici nos soins n'ont été que des jeux d'ensant, ils ne prennent qu'à présent une véritable importance. Cette époque, où finissent les éducations ordinaires, est proprement celle où la nôtre doit commencer: mais pour bien exposer ce nouveau plan, reprenons de plus haut l'état des choses qui s'y rapportent.

Nos paffions font les principaux inftrumens de notre confervation; c'eft donc une entreprife auffi vaine que ridicule de vouloir les détruire; c'eft contrôler le Nature, c'eft réformer l'ouvrage de Dieu. Si Dieu difoit à l'homme d'anéantir les paffons qu'il lui donne, Dieu voudroit & ne voudroit pas, il fe contrediroit lui-méme. Jamais il n'a donné cet ordre infenté, rien de pareil n'elt écrit dans le cœur humain; & ce que Dieu veut qu'un homme faffe, il ne le lui fait pas dier par un autre homme, il le lui dit lui-méme, il l'écrit au fond de fon cœur.

Or je trouverois celui qui voudroit empécher les paffions de naître, prefque auffi fou que celui qui voudroit les anéantir; & ceux qui croiroient que tel a été mon projet jufqu'ici, m'auroient furement fort mal entendu.

Mais raifonneroir on bien, si, de ce qu'il est dans la nature de l'homme d'avoir des passions, on alloir conclure que toutes les passions que nous sentons en nous, & que nous voyons dans les autres, sont naturelles? Leur source est naturelle, il est vrai; mais mille ruisseaux étrangers l'ont grossie; c'est un grand fleuve qui s'accroit sans ceste, & dans lequel on trouveroit à peine quelques goutres de ses premières eaux. Nos passions naturelles sont rès-bomnées; elles sont les instrumens de notre liberté, elles tendent à nous conferver. Toutes celles qui nous subjuguent & nous détruissen nous viennent d'ailleurs; la Nature ne nous les donne pas, nous nous les approprions à son préjudice.

La fource de nos paffions , l'origine & le principe de toutes les autres , la feule qui naît avec l'homme & ne le quitte jamais tant qu'il vit, est l'amour de foi : passion primitive, innée, antérieure à toute autre, & dont toutes les autres ne sont, en un sens , que des modifications. En ce sens toutes, si l'on veut, sont naturelles. Mais la plupart de

ees modifications ont des cautes étrangeres; fans lefquelles elles n'auroient jamais lieu; & ces mêmes modifications, loin de nous être avantageules, nous font nuifbles; elles changent le premier objet, & vont contre leur principe: c'eft alors que l'homme se trouve hors de la Nature, & se met en contradiction avec soi.

L'amour de foi-même est toujours bon & toujours conforme à l'ordre. Chacun étant chargé spécialement de sa propre conservation, le premier & le plus important de ses foins, est, & doir être, d'y veiller sans cesse, & comment y veilleroit - il ainfi , s'il n'y prenoit le plus grand intérêt ? Il faut donc que nous nous aimions pour nous conferver; il faut que nous nous aimions plus que toute chose; & par une fuite immédiate du même fentiment, nous aimons ce qui nous conferve. Tout enfant s'atrache à sa nourrice : Romulus devoit s'attacher à la Louve qui l'avoit allaité, D'abord cet attachement est purement machinal. Ce qui favorise le bien - être d'un individu l'attire, ce qui lui nuit le repouffe; ce n'est là qu'un instinct avengle. Ce qui transforme cet instinct en sentiment , l'attachement en amour , l'aversion en haine, c'est l'intention manifestée de nous nuire ou de nous être utile. On ne se passionne pas pour les êtres infenfibles qui ne fuivent que l'impulsion qu'on leur donne ; mais ceux dont on attend du bien ou du mal par leur difposition intérieure, par leur volonté, ceux que nous voyons agir librement pour ou contre, nous inspirent des sentimens femblables à ceux qu'ils nous montrent. Ce qui nous fert, on le cherche; mais ce qui nous veut fervir, on l'aime : ce Ergile. Tome L. Z 2

qui nous nuit, on le fair; mais ce qui nous veut nuire, on le hait.

Le premier fentiment d'un enfant est de s'aimer Jui-même; & le second, qui dérive du premier, est d'aimer cux qui l'approchent; car dans l'état de foiblesse où il est, il ne connois personne que par l'affishance & les foins qu'il reçoit. D'abord l'attachement qu'il a pour sa nourrice & sa gouvernante n'est qu'habitude. Il les cherche patree qu'il a besoin d'elles, & qu'il se trouve bien de les avoir; c'est pluste connoissance que bienveillance. Il hai faut beaucoup de tems pour comprendre que non l'eulement elles lui sont utiles, mais qu'elles veulent l'être; & c'est alors qu'il commence à les aimer.

Un enfant est donc naturellement enclin à la bienveillance; l'parce qu'il voir que tout ce qui l'approche est porté à l'affirer, & qu'il prend de cette observation l'Inbibude d'un fentiment favorable à son espece; mais à mesure qu'il étend ses relations, ses besoins, ses dépendances actives ou passives, le sentiment de ses rapports à autrus s'éveille, & produit celui des devoirs & des présérences. Alors l'ensant devient impérieux, jaloux, trompeur, vindicatif. Si on le plie à l'obérifance; ne voyant point l'utilité de ce qu'on lui commande, il l'attribue au caprice, à l'intention de le tourmenter, & il se mutine. Si on lui obéri à lui-même; auffi-tôt que quelque chose lui résiste, ji y voit une rebellion, une intention de lai résiste, il la chaise ou la table pour avoir désobéi. L'amour de soi, qui ne regarde que nous, est content quand nos vrais bésoins sont faissfaits; mais l'amour-propre, qui se

compare, n'est jamais content & ne sauroit l'être; parce que ce fentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préferent à eux; ce qui est impossible. Voilà comment les passions douces & affectueuses naissent de l'amour de foi . & comment les paffions haineuses & irascibles naissent de l'amour-propre, Ainfi ce qui rend l'homme effensiellement bon, est d'avoir peu de besoins & de peu se comparer aux autres : ce qui le rend effentiellement méchant , est d'avoir beaucoup de besoins & de tenir beaucoup à l'opinion. Sur ce principe, il est aisé de voir-comment on peut diriger au bien ou au mal toutes les passions des enfans & des hommes. Il est vrai que ne pouvant vivre toujours seuls a ils vivront difficilement toujours bons : cette difficulté même augmentera nécessairement avec leurs relations : & c'est en ceci, fur - tout, que les dangers de la fociété nous rendent l'art & les foins plus indifpenfables, pour prévenir dans le cœur humain la dépravation qui nait de fes nouveaux befoins.

L'étude : convenable à l'homme est celle de ses rapports.

Tant qu'il ne se connoit que par son être physique, il doit
s'étudier par ses rapports avec les choses; c'est l'emploi de
son ensance : quand il commence à sentir son être moral,
il doit s'étudier par ses rapports avec les hommes; c'est l'emploi de su vientiere, à commencer au point où nous,
voilà parvenus,

Sitôt que l'homme a befoin d'une compagne, il n'est plus un être isolé, son œur n'est plus seul. Toutes ses relations avec son espece, toutes les affections de son ame naissent avec celle-là. Sa premiere passion fait bientôt fermenter les

Le penchant de l'instinct est indéterminé. Un sexe est attiré vers l'autre, voilà le mouvement de la Nature. Le choix les préférences, l'attachement personnel sont l'ouvrage des lumieres , "des préjugés , de l'habitude ; il faut du rems & des connoissances pour nous rendre capables d'amour : on · n'aime qu'après avoir jugé, on ne préfere qu'après avoir comparé. Ces jugemens se font sans qu'on s'en appercoive. mais ils n'en font pas moins réels. Le véritable amour. quoi qu'on en dife, sera toujours honoré des hommes; car. bien que ses emportemens nous égarent, bien qu'il n'excluepas du cœur qui le sent des qualités odieuses & même qu'il en produife, il en suppose pourtant toujours d'estimables sans lesquelles on seroit hors d'état de le sentir. Ce choix qu'on met en opposition avec la raison nous vient d'elle; on a fait l'Amour aveugle , parce qu'il a de meilleurs veux que nous , & qu'il voit des rapports que nous ne pouvons appercevoir. Pour qui n'auroit nulle idée de mérite ni de beauté, toute femme seroit également bonne. & la premiere venue seroit toujours la plus aimable. Loin que l'amour vienne de la Nature, il est la regle & le frein de ses penchans : c'eft par lui, qu'excepté l'obiet aimé, un fexe n'est plus rien pour l'autre.

La préférence qu'on accorde, on veur l'obtenir; l'amour doit être réciproque. Pour être aimé, il faut se rendre aimable; pour etre préféré, il faut se rendre plus aimable qu'un autre, plus aimable que tout autre, au moins, aux yeux de Pobjet aimé. De-là les premiers regards fur fes femblables; de-là les premieres comparaisons avec eux; de-là l'émulation, les rivalités, la jalousse. Un cœur plein d'un sentiment qui déborde, aime à s'épancher; du besoin d'une mattresse naite bientôt celui d'un ami; celui qui sent combien il est doux d'être aimé, voudroit l'être de tout le monde, & cous ne sauroient vouloir de présérence, qu'il n'y ait beaucoup de mécontens. Avec l'amour & l'amité naissent les distentions, l'inimité, la haine. Du sein de tant de passions diverses je vois l'opinion s'élever un trône inchranlable, & les s'stupides mortels' affervis à son empire, ne sonder leur proper existence que sur les jugemens d'aurus.

Etendez ces idées, & vous werrez d'où vient à norre amourpropre laforme que nous lui croyons naturelle; & comment l'amour de foi, cessant d'être un sentiment absolu, devient orgueil dans les grandes ames, vanité dans les petites; & , dans toutes, se nourrit sans cesse aux dépens du prochain. L'espèce de ces passions, n'ayant point son germe dans le cœur des ensans, n'y peut naître d'elle-même; c'est nous feuls qui l'y portons, & jamais elles n'y prennent racine que par notre faute; mais il n'en est plus ainsi du cœur du jeune homme; quoi que nous puissons saitre, elles y nastront malarét nous. Il est donc tems de changer de méthode.

Commençons par quelques réflexions importantes für l'état critique dont il s'agit ici. Le passage de l'ensance à la puberté n'est pas tellement déterminé par la Nature qu'il ne varie dans les individus selon les tempéramens, & dans les peuples. Selon les climats, Tout le monde suit les distinctions observées

fur ce point entre les pays chauds & les pays froids . & chacun ~ voit que les tempéramens ardens font formés plutôt que les autres, mais on peut se tromper sur les causes & souvent attribuer au phylique ce qu'il faut imputer au moral : c'est un des abus les plus fréquens de la Philosophie de notre siecle. Les instructions de la Nature sont tardives & lentes , celles des hommes sont presque toujours prématurées. Dans le premier cas . les sens éveillent l'imagination ; dans le second , l'imagipation éveille les fens; elle leur donne une activité préçoce qui ne peut manquer d'énerver, d'affoiblir d'abord les individus, puis l'espece même à la longue. Une observation plus générale & plus fûre que celle de l'effet des climats, est que la puberté & la puissance du sexe est toujours plus hâtive chez les peuples instruits & policé, que chez les peuples ignorans & barbares ( 12 ). Les enfans ont une fagacité finguliere pour démêler à travers toutes les fingeries de la décence, les mauvaises mœurs qu'elle couvre, Le langage épuré qu'on leur dicte , les leçons d'honnêtesé qu'on leur donne . " le voile du mystere qu'on affecte de tendre devant leurs yeux, font autant d'aiguillons à leur curiofité, A la manière dont

(12) Dans les Filles, dit M.
de, Buffon, & ches les gens aiffes,
les enfans accoutumés à de noursitures abondantes & fuculentes
artirones plude à ece état; à la
campagne & dans le pauvre peuple, les enfans font putu carb, parce qu'ils font mal & trop peu
nourris, il leur faux deurs ou trois
grapées de plas, lille, Nas. T. IV.

p. 218. Padmets l'obfervation, mais non l'explication, puisque dans let yaps où le villageois fe nourit trêsbien & mange beuscoup, comme dans le Valisi, de même en certains cantons montueux de l'Italie comme le Frioui, l'àge de puberté dans les deux feste et également plus tardif qu'un fein det Villes, où pour staticire la vaniè, l'on met fouver.

on s'y prend, il est clair que ce qu'on seint de leur cacher n'est que pour le leur apprendre, & c'est, de toutes les instructions qu'on leur donne, celle qui leur prosite le mieux.

Confultez Pexpérience, vous comprendrez à quel point cette méthode infenéée accélere l'ouvrage de la Nature de ruine le tempérament. O'est ici l'une des principales causes qui font dégénérer les races dans les Villes. Les jeunes gens, épuisés de bonne heure, reflent petits, foibles, mal-faits, vieiliffient au lieu de grandir; comme la vigne à qui l'on fait porter du fruit au princens, languir de meure avant Pauromoe.

III: faur avoir vécu chez des peuples geoffiers & fimples pour connoître jufqu'à quel âge, une heureufe ignorance y peur prolonger l'innocence des enfans. C'est un spedacle à la sois touchant & riibble d'y voir les deux sexes, jiwrés la sécuriré de leurs ceurs, prolonger dans la sseur de l'àge de de la beauté-les jeux naifs de l'enfance, & montrer par leur familiarité même la pureté de leurs platifes, Quand enfin cette aimable Jeunesté vient à se marier, les deux époux se

dans le manger une extrême parfimonie, & où la plupart font, comme dit le proverbe, habit de velours & ventre de f, ôn. On est étonné dans des montagnes de voir de grandes garçons forts comme des hommes avoir encore la voix sigué & le menton fans barbe, & de grandes filles, d'alleurs tré-formées, n'avoir aucun figne periodique de leur fexe. Différence qui me paroit venir uniquement de ce que dans la fimplicité de leurs mœurs, leur imaginacion plus long-tems paisfible &
calme fait plus tard fermenter leur
fang, & rend leur tempérament
moins précœu

donnant mutuellement les prémices de leur perfonne, en font plus chers l'un à l'autre; des multitudes d'enfans fains & robuftes deviennent le gage d'une union que rien n'altere, & le fruit de la fageffe de leurs premiers ans.

Si Pâge où Phomme acquiert la conficience de son fexe, distiere autant par l'ester de l'éducation que par l'action de la Nature, il suit de-là qu'on peut accélerer & retarder cet âge selon la maniere dont on élevera les ensans; & si le corps gagne ou perd de la consistance à messure qu'on retarde ou qu'on accélere ce progrès, il suit aussi que, plus on s'applique à le retarder, plus un jeune homme acquiert de vigueur & de sorce. Je ne parle encore que des effets purement physiques; on verra bientôt qu'ils ne se borpent pas là.

De ces réflexions je tire la folution de cette question si fouvent agitée, s'il convient d'éclairer les enfans de bonne heure sur les objets de leur curiosité, ou s'îl vaut mieux leur donner le change par de modestes erreurs? Je pense qu'il ne saut faire ni l'un ni l'autre. Premierement, cette curiosité ne leur vient point sans qu'on y ait donné lieu. Il saut donné sire en sorre qu'ils ne l'aient pas. En sécond lieu, des questions qu'on n'est pas sorcé de résoudre, n'exigent point qu'on trompe celui qui les fait : il vaut mieux lui impostr silence que de lui répondre en mentant. Il sera peu surpris de cette loi, si l'on a pris soin de l'y affervir dans les choses indisferentes. Enfin si l'on prend le parti de répondre, que ce soit avec la plus grande simplicité, sans mystere, sans embarras, sans sourire. Il y a beaucoup moins

de danger à fatisfaire la curiofité de l'enfant qu'à l'exciter. Que vos réponfes foient toujours graves, courtes, décidées, & fans jamais paroître hésiter. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'elles doivent être vraies. On ne peut apprendre aux enfans

le danger de mentir aux hommes, fans fentir, de la part des hommes, le danger plus grand de mentir aux enfans. Un feul menfonge avéré du maître à l'Eleve ruineroir à iamais tout le fruit de l'éducation.

Une ignorance abfolue fur certaines matieres, eft, peutêtre, ce qui conviendroit le mieux aux enfans : mais qu'ils apprennent de bonne heure ce qu'il est impossible de leur cacher toujours. Il faut, ou que leur curiofité ne s'éveille en aucune maniere, ou qu'elle foit fatisfaite avant l'âge où elle n'est plus sans danger. Votre conduite avec votre Eleve dépend beaucoup, en ceci, de sa situation particuliere, des fociétés qui l'environnent, des circonstances où l'on prévoit qu'il pourra se trouver, &c. Il importe ici de ne rien donner au hazard, & si vous n'êtes pas sûr de lui faire ignorer jusqu'à seize ans la différence des sexes, ayez soin qu'il l'apprenne avant dix.

Je n'aime point qu'on affecte avec les enfans un langage trop épuré, ni qu'on fasse de longs détours, dont ils s'appercoivent, pour éviter de donner aux choses leur véritable nom. Les bonnes mœurs, en ces matieres, ont toujours beaucoup de simplicité; mais des imaginations souillées par le vice rendent l'oreille délicate, & forcent de rafiner fans ceffe fur les expressions. Les termes grossiers sont sans conféquence; ce font les idées lascives qu'il faut écarter.

Emile. Tome I.

Quoique la pudeur foit naturelle à l'efpece humaine, naturellement les enfans n'en ont point. La pudeur ne naite qu'avec la connoiflance du mal: & comment les enfans qui n'ont ni ne doivent avoir cette connoiflance, auroientils le fentiment qui en est l'effec? Leur donner des leçons de pudeur & d'honnéteré, c'est leur apprendre qu'il y a des chosés honteuses & déshonnétes, c'est leur donner un desir fecret de ces chofes h. Tor ou tard ils en viennent à bout, & la premiere étincelle qui touche à l'imagination, accélere à coup sit l'embrasement des sens. Quiconque rougit est dési coupuble : la varie innocence n'a honte de rien.

Les enfans n'ont pas les mémes defirs que les hommes; mais fujets, comme eux, à la mal-propreté qui bleffe les fens, ils peuvent de ce feul affujettiffement recevoir les mémes leçons de bientéance. Suivez l'efprit de la Narure, qui, plaçant dans les mémes lieux les organes des plaifirs fecrets, & ceux des befoins dégoûtans, nous infipire les mémes foins à différens âges, tantôt par une idée & tantôt par une autre; à l'homme par la modefitie, à l'enfant par la propreté.

Je ne vois qu'un bon moyen de conferver aux enfans leur innocence; c'eft que tous ceux qui les entourent la respectent & l'aiment. Sans cela, toute la retenue dont on tâche d'user avec eux se dément tôt ou tard; un sourire, un clind'œil, un geste échappé, leur disent tout ce qu'on cherche à leur taire; il leur sufsit pour l'apprendre, de voir qu'on le leur a voulu cacher. La délicatesse de tours & d'exprefions dont se servent eux les gens polis, supposant

des lumieres que les enfans ne doivent point avoir , est toutà-fait déplacée avec eux; mais quand on honore vraiment leur simplicité, l'on apprend aisément, en leur parlant, celle des termes qui leur conviennent. Il y a une certaine naïveté de langage qui sied & qui plait à l'innocence : voilà le vrai ton qui dérourne un enfant d'une dangereuse curiosité. En lui parlant simplement de tout, on ne lui laisse pas soupconner qu'il reste rien de plus à lui dire. En joignant aux mots groffiers les idées déplaifantes qui leur conviennent, on étouffe le premier feu de l'imagination : on ne lui défend pas de prononcer ces mots & d'avoir ces idées; mais on lui donne, fans qu'il y fonge, de la répugnance à les rappeller; & combien d'embarras cette liberté naïve ne fauve-t-elle point à ceux qui, la tirant de leur propre cœur, disent toujours ce qu'il faut dire, & le disent toujours comme ils l'ont fenti?

Comment se sont aux enfans? Question embarrassant qui vient asse aux present aux enfans, & dont la réponse indiscrete ou prudente décide quelquesois de leurs mœurs & de leur santé pour toute leur vie. La maniere la plus courre qu'une mere imagine pour s'en débarrasser sant plus courre sins, est de lai imposer silence : cela seroit bon, si on l'y est accoutumé de longue main dans des questions indisserntes, & qu'il ne soupçonnat pas du mystere à ce nouveau ton. Mais rarement elle s'en tient là. Cest le secret des gens mariés, lui dira-t-elle; de petits garçons ne doivent point ters si curieux. Voilà qui est fort bien pour tiere d'embarras la mere; mais qu'elle sache que, piqué de cet air de mépris,

Aaaa

le petit garçon n'aura pas un moment de repos qu'il n'ait appris le fecret des gens mariés, & qu'il ne tardera pas de l'apprendre.

Qu'on me permette de rapporter une réponfe bien différente que j'ai entendu faire à la même queltion, & qui me frappa d'autant plus, qu'elle partoit d'une femme auffi modelle dans fes discours que dans ses manieres, mais qui savoit au besoin fouler aux pieds, pour le bien de son fils & pour la vertu, la fauste crainte du blâme de les vains propos des platins. Il n'y avoit pas long-tems que l'ensant avoit jetté par les urines une petite pierre qui lui avoit déchiré l'urere; mais le mal passe étoit oublé. Maman, di le petit étourdi, comment se sont les ensans? Mon fils, répond la mere sans héstier, les semmes les pissent avec des douleurs qui leur outent quelquejois la vie. Que les sous rient, que les sots soient scandalisés: mais que les sages cherchent si jamais ils trouveront une réponse plus judicieuse, & qui aille mieux à ses sins.

D'abord l'idée d'un befoin naturel, & connu de l'enfant, détourne celle d'une opération myflérieuse. Les idées accefoires de la douleur & de la mort couvrent celle - là d'un voile de triftesse, qui amortit l'imagination & réprime la curiofité : tout porte l'éprit sur les suites de l'accouchement, de non pas sur ses causes. Les infirmités de la nature humaine, des objets dégoûtans, des images de foustrance, voilà les éclaircissemens où mene cette réponse, si la répugnance qu'elle inspire permet à l'ensant de les demander. Par où l'inquiétude des dessirs aura-t-elle occasion de naître dans des entre-

tiens ainsi dirigés? & cependant vous voyez que la vérité n'a point été altérée, & qu'on n'a point eu besoin d'abuser son Eleve au lieu de l'instruire.

Vos enfans lifent : ils prennent dans leurs lectures des connoiffances qu'ils n'auroient pas s'ils n'avoient point lu-S'ils étudient, l'imagination s'allume & s'aiguise dans le filence du cabinet. S'ils vivent dans le monde, ils entendent un jargon bizarre, ils voyent des exemples dont ils font frappés; on leur a fi bien perfuadé qu'ils étoient hommes, que dans tout ce que font les hommes en leur présence, ils cherchent aufli-tôt comment cela peut leur convenir ; il faut bien que les actions d'autrui leur fervent de modele . quand les jugemens d'autrui leur servent de loi. Des domestiques qu'on fait dépendre d'eux , par conféquent intéressés à leur plaire, leur font leur cour aux dépens des bonnes mœurs : des gouvernantes rieuses leur tiennent à quatre ans des propos, que la plus effrontée n'oseroit leur tenir à quinze. Bientôt elles oublient ce qu'elles ont dit : mais ils n'oublient pas ce qu'ils ont entendu. Les entretiens polifions préparent les mœurs libertines; le laquais fripon rend l'enfant débauché. & le secret de l'un sert de garant à celui de l'autre.

L'enfant élevé felon fon âge elf feul. Il ne connoit d'attachemens que ceux de l'habitude; il aime fa fœur comme fa monre, & fon ami comme fon chien. Il ne fe fent d'aucun fexe, d'aucune espece; l'homme & la femme lui sont également étrangers; il ne rapporte à lui rien de cè qu'ils font ni de ce qu'ils disent; il ne le voit ni ne l'entend, ou n'y fait nulle attention, Jeurs discours ne l'intéressent pa plus que leurs exemples : tout cela n'est point sait pour lui. Ce n'est pas une erreur artificieuse qu'on lui donne par cette méthode, c'est l'ignorance de la Nature. Le œms vient où la même Nature prend soin d'éclairer son Eleve; & c'est alors seulement qu'elle l'a mis en état de prositer sans risque des leçons qu'elle lui donne. Voilà le principe : le détail des regles n'est pas de mon sujet & les moyens que je proposé en vue d'autres objets, servent encore d'exemple pour celui-ci.

Voulez - vous mettre l'ordre & la regle dans les passions paiffantes? étendez l'espace durant lequel elles se développent, afin qu'elles aient le tems de s'arranger à mesure qu'elles naissent. Alors ce n'est pas l'homme qui les ordonne. c'est la Nature elle-même ; votre soin n'est que de la - laisser arranger fon travail. Si votre Eleve étoit seul , vous n'auriez rien à faire; mais tout ce qui l'environne, enflamme son imagination. Le torrent des préjugés l'entraîne ; pour le retenir il faut le pousser en sens contraire. Il faut que le fentiment enchaîne l'imagination. & que la raifon fasse taire l'opinion des hommes. La fource de toutes les passions est la sensibilité; l'imagination détermine leur pente. Tout être qui sent ses rapports, doit être affecté quand ces rapports s'alterent, & qu'il en imagine, ou qu'il en croit imaginer de plus convenables à fa nature. Ce font les erreurs de l'imagination oui transforment en vices les passions de tous les êtres bornés, même des Anges, s'ils en ont : car il faudroit qu'ils connussent la nature de tous les êtres pour savoir quels rapports conviennent le mieux à la leur.

Voici donc le fommaire de toute la sagesse humaine dans

Pufage des paffions. 1°. Sentir les vrais rapports de l'homme tant dans l'espece que dans l'individu. 2°. Ordonner toutes les affections de l'ame selon ces rapports.

Mais l'homme est-il maître d'ordonner ses affections selon tels rapports ? sans doute, s'îl est maître de diriger son imagination sur tel ou tel objet, ou de lui donner telle ou telle habitude. D'ailleurs il s'agit moins ici de ce qu'un homme peut s'aire sie lui lui-même, que de ce que nous pouvons faire sur norte Eleve, par le choix des circonstances où nous le plaçons. Exposer les moyens propres à le maintenir dans l'ordre de la nature, c'est dire affez comment il en peut fortir.

Tant que sa sensibilité reste bornée à son individu, il n'y a rien de moral dans ses actions; ce n'est que quand elle commence à s'étendre hors de lui, qu'il prend d'abord les sensimens, ensuire les notions du bien & du mal, qui le constituent véritablement homme & partie intégrante de son espece. C'est donc à ce premier point qu'il faut d'abord sixer nos observations.

Elles sont difficiles, en ce que pour les faire, il faut rejetter les exemples qui sont sous nos yeux, & chercher ceux où les développemens successifs se sont selon l'ordre de la Nature.

Un enfant façonné, poli, civilifé, qui n'attend que la puiffance de mettre en œuvre les inflrudions prématurées qu'il a reçues, ne fe trompe jamais fur le moment où cette puiffance lui furvient. Loin de l'attendre, i ll'accélere; i il donne à fon fang une fermentation précoce; il fait quel doit être l'objet de ses desirs long-tems même avant qu'il les éprouve; Ce n'est pas la Nature qui l'excite, c'est lui qui la force: elle n'a plus rien à lui apprendre en le faisant homme. Il l'étoit par la pensce long-tems avant de l'être en effet,

La véritable marche de la Nature est plus graduelle & plus lente. Peu-à-peu le fang s'enslamme, les esprits s'élaborent, le tempérament se forme. Le sage ouvrier qui dirige la fabrique, a soin de persestionner tous ses instrumens avant de les mettre en œuvre; une longue inquiétude précede les premiers destirs, une longue ignorance leur donne le change, on desire sans savoir quoi : le sang fermente & s'agite; une surabondance de vie cherche à s'étendre au-dehors. L'edi s'anime & parcourt les autres êtres; on commence à pendre intérêt à œux qui nous environnent; on commence à sentire qu'on n'est pas sait pour vivre seul; c'est ainst que le cœur s'ouvre aux assections humaines, & devient capable d'attachement.

Le premier fentiment dont un jeune homme élevé foigneuément eft súceptible n'eft pas l'amour, c'eft l'amitié. Le premier acte de fon imagination naisfante eft de lui apprendre qu'il a des femblables, & l'espece l'asfiede avant le fexe. Voilà donc un autre avantage de l'innocence prolongée; c'eft de profiter de la fensibilité naisfante, pour jetter dans le ceur du jeune adolescent les premieres semences de l'humanité. Avantage d'autant plus précieux, que c'eft le seul tems de la vie où les mêmes foins puissen avoir un vrai succès.

Pai toujours vu que les jeunes gens corrompus de bonne heure, & livrés aux femmes & à la débauche, étoient inhumains.

humains & cruels ; la fougue du tempérament les rendoit impatiens, vindicatifs, furieux: leur imagination pleine d'un feul objet, se refusoit à tout le reste; ils ne connoissoient ni pitié ni miféricorde; ils auroient facrifié pere, mere, & l'Univers entier, au moindre de leurs plaifirs. Au contraire, un jeune homme élevé dans une heureuse simplicité, est porté par les premiers mouvemens de la Nature vers les passions tendres & affectueuses : son cœur compatissant s'émeut sur les peines de ses semblables; il tressaillit d'aise quand il revoit fon camarade, ses bras savent trouver des étreintes caressantes, ses yeux savent verser des larmes d'attendrissement; il est sensible à la honte de déplaire, au regret d'avoir offensé. Si l'ardeur d'un fang qui s'enflamme le rend vif, emporté, colere, on voit le moment d'après stoute la bonté de fon cœur dans l'effusion de son repentir ; il pleure, il gémit sur la bleffure qu'il a faire, il voudroit au prix de fon fange racheter celui qu'il a versé; tout son emportement s'éteint. toute sa fierté s'humilie devant le sentiment de sa faute. Estil offensé lui-même? au fort de sa fureur une excuse, un mot le défarme ; il pardonne les torts d'autrui d'auffi bon cœur qu'il répare les siens. L'adolescence n'est l'âge ni de sa vengeance ni de la haine, elle est celui de la commisération, de la clémence, de la générofité. Oui, je le foutiens, & je ne crains point d'être démenti par l'expérience, un enfant qui n'est pas mal né, & qui a confervé jusqu'à vingt ans fon innocence, est, à cet âge, le plus généreux, le meilleur, le plus aimant & le plus aimable des hommes. On ne vous a jamais rien dit de femblable; je le crois bien: Emile. Tome L ВЬЬ

vos Philosophes élevés dans toute la corruption des Colleges, n'ont garde de favoir cela.

Ceft la foiblesse de l'homme qui le rend sociable; ce sont nos miseres communes qui portent nos cœurs à l'humanist'; sous ne lui devrions rien si nous n'étions pas hommes. Tout attachement est un signe d'insussimance: si chacun de nous n'avoir nul besoin des autres, il ne songeroit guere à d'unit è aux. Ainsi de notre instruité même nast notre frêle bonheur. Un être vraiment heureux est un être solitaire: Dieu seul jouit d'un bonheur absolu, mais qui de nous en a l'idée? Si quelque être imparfait pouvoit se sussimant le l'un embre, de quoi jouiroit -il selon nous? Il seroit seul, il seroit missende. Le ne conçois pas que celui qui n'aime rien, puisse simer quelque chose : je ne conçois pas que celui qui n'aime rien, puisse ter heureux.

Il fuit de-là que nous nous attachons à nos femblables, moins par le fentiment de leurs plaifirs, que par celui de leurs peines; car nous y voyons bien mieux l'identité de notre Nature, & les garants de leur attachement pour nous. Si nos befoins communs nous uniffent par affecté, nos miteres communes nous uniffent par affection. L'afpect d'un homme heureux inspire aux autres moins d'amour que d'envie; on l'accuseroit volontiers d'ustreper un droit qu'il n'a pas, en se faisant un bonheur exclussif; & l'amour-propte souffre encore, en nous faisant sentir que cet homme n'a nul besoin de nous. Mais qui est-ce qui ne plaint pas le malbureux qu'il voit soussifiri ? Qui est-ce qui ne voudroit pas le délivret de ses maux, s'il n'en coûtoit qu'un souhait pour

cela ? L'imagination nous met à la place du miférable, plutôt qu'à celle de l'homme heureux; on fent que l'un de ces états nous couche de plus près que l'autre. La pitié est douce, parce qu'en se metrant à la place de celui qui souffre, on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui. L'envie est amere, en ce que l'aspect d'un homme heureux, loin de mettre l'envieux à se place, lui donne le regret de n'y pas être. Il semble que l'un nous exempre des maux qu'il souffre, & que l'autre nous ôte les biens dont il iouir.

Voulez-vous donc exciter & nourrir dans le cœur d'un jeune homme les premiers mouvemens de la fentibilité naiffante, & tourner fon caraêtere vers la bienfaifance & vers la bonté ? N'allez point faire germer en lui l'orgueil, la vanité, l'envie par la trompeufe image du bonheur des hommes; n'expofez point d'abord à fes yeux la pompe des Cours, le fafte des palais, l'attrait des spectales : ne le promenez point dans les cercles, dans les brillantes assemblées. Ne lui montrez l'extérieur de la grande société qu'après l'avoir mis en état de l'apprécier en elle-même. Lui montrer le monde avant qu'il connoisse les hommes, ce n'est pas le former; c'est le corrompre : ce n'est pas l'instruire; c'est le tromper.

Les hommes ne font naturellement ni Rois, ni Grands, ni Courtifans, ni riches. Tous font nés nuds & pauvres; rous fujets aux miferes de la vie, aux chagrins, aux maux, aux befoins, aux douleurs de toure espece; enfin tous font condamnés à la mort. Voilà ce qui est vraiment de l'homme;

Выь 2

voilà de quoi nul mortel n'est exempt. Commencez donc par étudier, de la nature humaine, ce qui en est le plus inséparable, ce qui constitue le mieux l'humanité,

A feize ans l'adoleicent fait ce que c'eft que fouffrir, car il a fouffert lui-méme : mais à peine fait-il que d'autres etres fouffrent auffi : le voir fans le fant, n'elt pas le favoir, & comme je l'ai dit cent fois, l'enfant n'imaginant point ce que fentent les autres, ne connoit de maux que les fiens; mais quand le premier développement des fens allume en lui le feu de l'imagination, il commence à fe fentir dans fes femblables, à s'émouvoir de leurs plaintes, & à fouffrir de leurs douleurs. C'eft alors que le trifte tableau de l'humanité fouffrante doit porter à fon cœur le premier attendriffement qu'il ait jamais éprouvé.

Sì ce moment n'est pas facile à remarquer dans vos enfans, à qui vous en prenez-vous ? Vous les instruisez de si bonne heure à jouer le sentiment, vous leur en apprenez sitos le langage, que parlant toujours sur le même ton, ils tournent vos leçons contre vous-même, & ne vous laissent nul moyen de diltinguer quand, cessint de mentir, ils commencent à sentir ce qu'ils disent. Mais voyez mon Emile; à l'âge où je l'ai conduit, il n'a ni senti ni menti. Avant de favoir ce que c'est qu'aimer, il n'a dit à personne: je vous aime bien; on ne lui a point prescrit la contenance qu'il devoit prendre en entrant dans la chambre de son pere, de sa mere ou de son gouverneur malade; on ne lui a point montré l'art d'assecter la triftsse qu'il n'avoit pas. Il n'a seint de pleurer sur la mort de personne; car il ne sait ce que c'est que mourir. La mêma

infensibilité qu'il a dans le cœur, est aussi dans ses manieres. Indifférent à tout, hors à lui-même, comme tous les autres enfans, il ne prend intérêt à personne; tout ce qui le distingue, est qu'il ne veut point paroître en prendre, & qu'il n'est pas faux comme eux.

Emile ayant peu réfléchi fur les êtres fenfibles, faura tard ce que c'est que foussiri & mourir. Les plaintes & les cris commenceront d'agiter se entrailles, l'aspect du sang qui coule lui fera détourner les yeux, les convulsions d'un animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse, avant qu'il fache d'où viennent ces nouveaux mouvemens. S'il étoir pelsé flupide & barbare, il ne les auroit pas; s'il étoir plus infruit, il en connostroit la source : il a déjù trop comparé d'idées pour ne rien sentir, & pas affez pour concevoir qu'il sent.

Ainfi naît la pitié, premier fentiment relatif qui touche le cœur humain, felon l'ordre de la Nature. Pour devenir fenfible & pitoyable, il faut que l'enfant fache qu'il y a des êtres femblables à lui, qui fouffrent ce qu'il a fouffert, qui fentent les douleurs qu'il a fenties, & d'autres dont il doit avoir l'idée, comme pouvant les fentir aufi. En effet, comment nous laiffons-nous émouvoir à la pitié, fi ce n'eft en nous transportant hors de nous, & nous identifiant avec l'anial fouffrant; en quittant, pour ainfi dire, notre être pour prendre le fien? Nous ne fouffrons qu'autant que nous jugeons qu'il fouffre; ce n'est pas dans nous, c'est dans hui que nous fouffrons. Ainfi nul ne devient sensible que quand son imagination s'anime & commence à le transporter hors de lui.

Pour exciter & nourrir cette fentibilité naifante; pour la guider ou la fuivre dans fa pente naturelle, qu'avons-nous donc à faire, si ce n'est d'offrir au jeune homme des objets sur lesquels puiste agir la force expansive de son cœur, qui le dilatent, qui l'étendent sur les autres êtres, qui le fassent par-tout retrouver hors de lui; d'écarter avec soin cœux qui le restrent, le concentrent, & tendent le resson du moi humain l'écht-à-dire en'd'autres termes, d'exciter en lui la bonté, l'humanité, la commisserate emes, d'exciter en lui la bonté, pullemanité, la commisserate douces qui plaisent naturellement aux hommes, & d'empécher de naître l'envie, la convoitifé, la haine, toutes les passions repoussantes & cruelles, qui rendent, pour ainsi dire; la sensibilité non-seulement nulle, mais négative, & s'onn le tourment de celui qui les éprouve.

Je crois pouvoir résumer toutes les réslexions précédentes en deux ou trois maximes précises, claires & faciles à faisir.

## PREMIERE MAXIME.

Il n'est pas dans le cœur humain de se mettre à la place des gens qui sont plus heureux que nous, mais seulement de ceux qui sont plus à plaindre.

Si l'on trouve des exceptions à cette maxime, elles font plus apparentes que réelles. Ainfi l'on ne se met pas à la place du riche & du Grand auquel on s'attache; même en s'attachant fincerement on ne fait que s'approprier une partie de son bien - être. Quelquesois on l'aime dans ses malheurs: mais tant qu'il prospere, il n'a de véritable ami que celui qui n'est pas la dupe des apparences, & qui le plaint plus qu'il ne l'envie, malgré sa prospérité,

On est touché du bonheur de certains états, par exemple, de la vie champêtre & pastorale. Le charme de voir ces bonnes gens heureux n'est point empoisonné par l'envie : on s'intéresse à eux véritablement : pourquoi cela? parce qu'on se sten maitre de desendre à cet état de paix & d'innocence, & de de jouir de la même selicité : c'est un pis - aller qui ne donne que des idées agréables, attendu qu'il suffit d'en vouloir jouir pour le pouvoir. Il y a toujours du plaisir à voir ses ressources, à contempler son propre bien, même quand on n'en veut pas user.

Il suit de - là que pour porter un jeune homme à l'humanité, loin de lui faire admirer le sort brillant des aurres, il saut le lui montrer, par les côtés trisses, il saut le lui faire craindre. Alors, par une conséquence évidente, il doit se frayer une route au bonheur, qui ne soit sur les traces de personne,

## DEUXIEMOE MAXIME.

On ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne fe croit pas exempt foi-même.

Non ignara mali , miferis fuccurrere difco.

Je ne connois rien de si beau, de si profond, de si touchant, de si vrai que ce vers là.

Pourquoi les Rois sont-ils sans pitié pour leurs sujets?

c'eft qu'ils comptent de n'être jamais hommes. Pourquoi les riches font - ils si durs envers les pauvres? c'est qu'ils n'ont pas peur de le devenir. Pourquoi la Noblesse a-t-elle un si grand mépris pour le peuple? c'est qu'un noble ne sera jamais roturier. Pourquoi les Turcs sont-ils généralement plus humains, plus hospitaliers que nous? c'est que dans leur gouvernement, tout-à-acit arbitraire, la grandeur & la fortune-des particuliers étant toujours précaires & chancelantes, ils ne regardent point l'abaissement & la misere comme un état étranger à eux (13); chacun peut être demain ce qu'est aujourd'hui celui qu'il affiste. Cette réflexion, qui revient sans cesse dans les romans orientaux, donne à leur lecture je ne sia quoi d'attendrissant que n'a point tout l'apprêt de notre scehe morale.

N'accoutumez donc pas votre Eleve à regarder du haut de fat gloire les peines des infortunés, les travaux des miférables, & n'eftpérez pas lui apprendre à les plaindre, s'il les confidere comme lui étant étrangers. Faites-lui bien comprendre que le fort de ces malheureux peut être le fien, que tous leur maux font fous ées pieds, que mille événemens imprévus & inévitables peuvent l'y plonger d'un moment à l'autre. Apprenez-lui à ne compter ni fur fa naiffance, ni fur la fanté, ni fur les richeffes, montrez -lui toutes les vicififtudes de la fortune, cherchez-lui les exemples toujours trop fréquens de gens qui, d'un état plus élevé que le fien, s'ont combés au-deffous de ces malheureux : que ce foit par leur faute

<sup>(13)</sup> Cela'paroit changer un peu venir plus fixes, & les hommes demaintenant : les états femblent deviennent aussi plus durs.

ou non; ce n'est pas maintenant de quoi il est question; fait-il seulement ce que c'est que faute? N'empiétez jamais fur l'ordre de ses connoissances, & ne l'éclairez que par les lumieres qui font à sa portée; il n'a pas besoin d'être fort favant pour fentir que toute la prudence humaine ne peut lui répondre fi dans une heure il fera vivant ou mourant : fi les douleurs de la néphrétique ne lui feront point grincer les dents avant la nuit, si dans un mois il sera riche ou pauvre, fi dans un an, peut-être, il ne ramera point fous le nerfde-bæuf dans les galeres d'Alger. Sur-tout n'allez pas lui dire tout cela froidement comme fon catéchisme : qu'il voye, qu'il fente les calamités humaines : ébranlez , effravez fon imagination des périls dont tout homme est sans cesse environné: qu'il vove autour de lui tous ces abymes, & qu'à vous les entendre décrire il se presse contre vous de peur d'y tomber. Nous le rendrons timide & poltron , direz - vous, Nous verrons dans la fuite, mais quant à présent commençons par le rendre humain; voilà fur-tout ce qui nous importe.

## TROISIEME MAXIME.

La pitié qu'on a du mal d'autrui ne se mesure pas sur la quantité de ce mal, mais sur le sentiment qu'on prête à ceux qui le soussirent.

On ne plaint un malheureux qu'autant qu'on croit qu'il se trouve à plaindre. Le sentiment physique de nos maux est plus borné qu'il ne semble; mais c'est par la mémoire qui Emile. Tome I, Ccc nous en fait fentir la continuité, c'est par l'imagination qui les étend fur l'avenir, qu'ils nous rendent vraiment à plaindre. Voilà, je pense, une des causes qui nous endurcissent plus aux maux des animaux qu'à ceux des hommes, quoique la fenfibilité commune dût également nous identifier avec eux. On ne plaint gueres un cheval de chartier dans fon écurie, parce qu'on ne préfume pas qu'en mangeant fon foin il fonge aux coups qu'il a reçus & aux fatigues qui l'attendent. On ne plaint pas non plus un mouton qu'on voit paître, quoiqu'on sache qu'il sera bientôt égorgé; parce qu'on juge qu'il ne prévoit pas fon fort. Par extension l'on s'endurcit ainsi sur le sort des hommes, & les riches se confolent du mal qu'ils font aux pauvres en les supposant affez stupides pour n'en rien sentir. En général, je juge du prix que chacun met au bonheur de fes femblables par le cas qu'il paroit faire d'eux. Il est naturel qu'on fasse bon marché du bonheur des gens qu'on méprife. Ne vous étonnez donc plus si les politiques parlent du peuple avec tant de dédain . ni si la plupart des Philosophes affectent de faire l'homme si méchant.

C'est le peuple qui composé le genre humain; ce qui n'est pas peuple est si peu de chose que ce n'est pas la peine de le compter. L'homme est le même dans tous les éctats; si cela est, les états les plus nombreux méritent le plus de respect. Devant celui "qui pense toutes les distinctions civiles disparoissent : il voir les mêmes passions, les mêmes sentimens dans le goujat & dans l'homme illustre; il n'y discerne que leur langage, qu'un coloris plus ou moins apprété, & si quelque différence essentielle les distingué, elle est au préjudice des plus dissimulés. Le peuple se montre tel qu'il est, & n'est pas aimable; mais il saut bien que les gens du monde se déguisent; s'ils se montroient tels qu'ils font, ils seroient horreur.

Il y a, disent encore nos sages, même dose de bonheur & de peine dans tous les états : maxime auffi funeste qu'infoutenable; car si tous sont également heureux, qu'ai-je besoin de m'incommoder pour personne? Que chacun reste comme il est : que l'esclave soit maltraité , que l'infirme fouffre, que le gueux périsfe; il n'y a rien à gagner pour eux à changer d'état. Ils font l'énumération des peines du riche & montrent l'inanité de ses vains plaisirs : quel groffier fophisme! les peines du riche ne lui viennent point de son érar, mais de lui feul, qui en abufe. Fût-il plus malheureux que le pauvre même, il n'est point à plaindre, parce que ses maux sont tous son ouvrage, & qu'il ne tient qu'à lui d'être heureux. Mais la peine du miférable lui vient des choses, de la rigueur du sort qui s'appesantit sur lui. Il n'y a point d'habitude qui lui puisse ôter le sentiment physique de la fatigue, de l'épuisement, de la faim : le bon esprit ni la fagesse ne servent de rien pour l'exempter des maux de son état. Que gagne Epictete de prévoir que son maître va lui caffer la jambe? la lui caffe-t-il moins pour cela? il a pardessus son mal, le mal de la prévoyance. Quand le peuple feroit auffi fenfé que nous le supposons stupide, que pourroit-il être autre que ce qu'il est, que pourroit-il faire autre que ce qu'il fait? Etudiez les gens de cet ordre, vous verrez

Ccc &

que sous un autre langage ils ont autant d'esprit & plus de bon fens que vous, Respectez donc votre espece : songez qu'elle est composée effentiellement de la collection des peuples, que quand tous les Rois & tous les Philosophes en feroient ôtés, il n'y paroîtroit gueres, & que les choses n'en iroient pas plus mal. En un mot, apprenez à votre Eleve à aimer tous les hommes & même ceux qui les déprifent : faites en forte qu'il ne se place dans aucune classe . mais qu'il se retrouve dans toutes : parlez devant lui du genre humain avec attendriffement, avec pitié même, mais jamais avec mépris. Homme, ne déshonore point l'homme, C'est par ces routes & d'autres semblables bien contraires à celles qui font frayées, qu'il convient de pénétrer dans le cœur d'un jeune adolescent pour v exciter les premiers mouvemens de la Nature, le développer & l'étendre sur ses semblables; à quoi j'ajoute qu'il importe de mêler à ces mouvemens le moins d'intérêt personnel qu'il est possible; fur - tout point de vanité, point d'émulation, point de gloire, point de ces fentimens qui nous forcent de nous comparer aux autres; car ces comparaifons ne se font jamais sans quelque impression de haine contre ceux qui nous disputent la présérence, ne sût-ce que dans notre propre estime. Alors il faut s'aveugler ou s'irriter, être un méchant ou un fot; tâchons d'éviter cette alternative. Ces passions si dangereuses naîtront tôt ou tard, me dit-on, malgré nous. Je ne le nie pas : chaque chose a son tems & son lieu; je dis seulement qu'on ne doit pas leur aider à naître.

Voilà l'esprit de la méthode qu'il faut se prescrire. Ici les

exemples & les détails font inutiles; parce qu'ici commence la division presque infinie des caracteres, & que chaque exemple que je donnerois ne conviendroit pas peut-être à un sur cent mille. C'est à cet âge aussi que commence, dans l'habile maître, la véritable fondion de l'observateur & du Philosophe qu'i sui sur la conder les ceurs en travaillant à les former. Tandis que le jeune homme ne songe point encore à se contresaire, & ne l'a point encore appris, à chaque objet qu'on lui présente, on voit dans son air, dans fes yeux, dans son geste, l'impression qu'il en reçoir; on lit sur son visage tous les mouvemens de son ame; à force de les épier on parvient à les prévoir, & ensin à les diriger.

On remarque en général que le fang, les bleffures, les cris, les gémiffemens, l'appareil des opérations douloureufes, & tout ce qui porte aux fens des objets de fouffrance, 
faifir plutôt & plus généralement tous les hommes. L'idée 
de deftruction étant plus compofée, ne frappe pas de même; 
l'image de la mort touche plus tard & plus foiblement, 
parce que nul n'a par devers foi l'expérience de mourir; il 
faut avoir vu des cadavres pour fentir les angoiffes des agonifans, Mais quand une fois cette image s'eff bien formée 
dans notre efprit, il n'y a point de fpechacle plus horrible 
à nos yeux; foit à cause de l'idée de deffruction totale 
qu'elle donne alors par les sens, foit parce que fachant que 
ce moment est inévitable pour tous les hommes, on se sens 
plus vivement affecté d'une situation à laquelle on est site 
de ne pouvoir échapper.

Ces impressions diverses ont leurs modifications, leurs degrés qui dépendent du caractere particulier de chaque individu & de fes habitudes antérieures; mais elles font univerfelles, & nul n'en est tout-à-fait exempt. Il en est de plus tardives & de moins générales, qui font plus propres aux ames fenfibles. Ce font celles qu'on recoit des peines morales, des douleurs internes, des afflictions, des langueurs, de la triflesse. Il y a des gens qui ne savent être émus que par des cris & des pleurs; les longs & fourds gémissement d'un cœur serré de détresse ne leur ont iamais arraché des foupirs ; jamais l'aspect d'une contenance abattue. d'un visage have & plombé, d'un œil éteint & qui ne peut plus pleurer, ne les fit pleurer eux-mêmes; les maux de l'ame ne font rien pour eux; ils font jugés, la leur ne fent rien : n'attendez d'eux que rigueur inflexible, endurcissement , cruauté. Ils pourront être integres & justes . jamais clémens, généreux, pitovables. Je dis qu'ils pourront être justes, si toutefois un homme peut l'être quand il n'est pas miféricordieux.

Mais ne vous preffez pas de juger les jeunes gens per cette regle, fur-tout ceux qui, ayant été élevés comme ils doivent l'être, n'ont aucune idée des peines morales qu'on ne leur a jamais fait éprouver : car encoré une fois , ils ne peuvent plaindre que les maux qu'ils connoifient; & cette apparente infenfibilité, qui ne vient que d'ignorance, se change bientôt en attendrissement, quand ils commencent à sentie qu'il y a dans la vie humaine mille douleurs qu'ils ne connois soit propriété à la service par mon Emile, s'il a eu de la simplicité &

du bon fens dans fon ensance, je suis bien sûr qu'il aura de l'arne & de la sensibilité dans sa jeunesse; car la vérité des sentimens tient beaucoup à la justesse des idées.

Mais pourquoi le rappeller ici ? Plus d'un Leckeur me reprochera, fans doute, l'oubli de mes premieres réfolutions, & du bonheur conftant que j'avois promis à mon Eleve. Des malheureux, des mourans, des spectacles de douleur & de mistre! Quel bonheur! quelle jouissance pour un jeune cœur qui naît à la vie! son tritte instituteur qui lui dessinoit une éducation si douce, ne le fait naître que pour souffrir. Voilà ce qu'on dira: Que m'imporce? j'ai promis de le rendre heureux, non de faire qu'il parût l'être. Est-ce ma faute, si toujours dupes de l'apparence, vous la prenez pour la réalisé?

Prenons deux jeunes gens fortant de la premiere éducation, & entrant dans le monde par deux portes directement
oppofées. L'un monte tour-à-coup fur l'Olympe, & se répand dans la plus brillante fociété. On le mene à la Cour,
chez les Grands, chez les riches, chez les jolies femmes. Je le
tuppofe fêté par-cout, & je n'examine pas l'effet de cet accueil
fur fa raifon; je suppose qu'elle y résille. Les plaissrs volent
au -devant de lui, tous les jours de nouveaux objets l'amuent, il se livre à rout avec un intérêt qui vous s'éduit. Vous
le voyez attentif, enspressé, curieux; sa première admiration
vous frappe; vous l'estimez content, mais voyez l'état de
fon ame: vous croyez qu'il jouit; moi je crois qu'il sousser.

Qu'apperçoit - il d'abord en ouvrant les yeux? Des multitudes de prétendus biens qu'il ne connoissoit pas, & dont la plupart n'étant qu'un moment à sa portée, ne semblent se montrer à lui que pour lui donner le regret d'en être privé. Se promene - t - il dans un Palais? Vous voyez à fon inquiete curiofité qu'il se demande pourquoi sa maifon paternelle n'est pas ainsi. Toutes ses questions vous disent qu'il se compare sans cesse au maître de cette maison; & tout ce qu'il trouve de mortifiant pour lui dans ce parallele, aiguife sa vanité en la révoltant, S'il rencontre un jeune homme mieux mis que lui, je le vois murmurer en fecret contre l'avarice de fes parens, Est-il plus paré qu'un autre? Il a la douleur de voir cet autre l'effacer ou par fa naiffance ou par fon efprit . & toute fa dorure humiliée devant un simple habit de drap, Brille-t-il seul dans une assemblée ? s'éleve-t-il fur la pointe du pied pour être mieux vu ? Oui est - ce qui n'a pas une disposition secrete à rabaisser l'air fuperbe & vain d'un jeune fat? Tout s'unit bientôt comme de concert : les regards inquiétans d'un homme grave , les mots railleurs d'un cauftique ne tardent pas d'arriver jusqu'à lui: & ne fût-il dédaigné que d'un feul homme, le mépris de cer homme empoisonne à l'instant les applaudissemens des autres.

Donnons-lui tout; prodiguons-lui les agrémens, le mérite; qu'il foit bien fait, plein d'esprit, aimable; il fera recherché des femmes; mais en le recherchant avant qu'il les aime, elles le rendront plutôt fou qu'amoureux; il aura des bonnes fortunes, mais il n'aura ni transports ni passion pour les goûrer. Ses desirs, toujours prévenus, n'ayant jamais le tems de naître, au sein des plaisses il ne sent que l'ennui de la gêne; gêne; le fexe fait pour le bonheur du fien le dégoûte & le raffafie même avant qu'il le connoiffe; s'il continue à le voir, ce n'est plus que par vanité; & quand il s'y attacheroit par un goût véritable, il ne sera pas seul jeune, seul brillant, seul aimable, & ne trouvera pas toujours dans ses maitresses des prodiges de sidélité.

Je ne dis rien des tracasseries, des trahisons, des noirceurs, des repentirs de toute espece inséparables d'une pareille vie. L'expérience du monde en dégoûte, on le sûit; je ne parle que des ennuis attachés à la premiere illusson.

Quel contraste pour celui qui, renfermé jusqu'ici dans le fein de sa famille & de ses amis, s'est vu l'unique objet de toutes leurs attentions, d'entrer tout-à-coup dans un ordre de choses où il est compté pour si peu, de se trouver comme nové dans une sphere étrangere, lui oui fit long-tems le centre de la sienne! Que d'affronts, que d'humiliations ne faut-il pas qu'il essuie avant de perdre, parmi les inconnus, les préjugés de son importance pris & nourris parmi les fiens! Enfant a tout lui cédoir a tout s'empreffoit autour de lui : ieune homme, il faut qu'il cede à tout le monde : ou, pour peu qu'il s'oublie & conserve ses anciens airs, que de dures leçons vont le faire rentrer en lui-même! L'habitude d'obtenir aisément les obiets de ses desirs le porte à beaucoup desirer, & lui fait sentir des privations continuelles. Tout ce qui le flatte, le tente; tout ce que d'autres ont, il voudroit l'avoir ; il convoite tout , il porte envie à tout le monde. il voudroit dominer par-tout; la vanité le ronge, l'ardeur des desirs effrénés enflamme son jeune cœur, la jalousie &

Emile. Tome L Ddd

In haine y naissent avec eux; toutes les passions dévorantes y prennent à la fois leur essor; il en porte l'agitation dans le tumulte du monde; il la rapporte avec lui tous les soirs; il rentre mécontent de lui & des autres : il s'endort plein de mille vains projets, troublé de mille santaisses; & son orgueil hi peint jusques dans ses songes les chimériques biens dont le desir le tourmente, & qu'il ne possédera de sa vie. Voilà votre Eleve; voyons le mien.

Si le premier spectacle qui le frappe est un obiet de tristesse, le premier retour sur lui-même est un sentiment de plaisir. En voyant de combien de maux il est exempt, il sefent plus heureux qu'il ne pensoit l'être. Il partage les peines de ses semblables; mais ce partage est volontaire & doux. Il jouit à la fois de la pitié qu'il a pour leurs maux. & du bonheur qui l'en exempte; il se sent dans cet état de force qui nous étend au-delà de nous, & nous fait porter ailleurs l'activité superflue à notre bien-être. Pour plaindre le mal d'autrui, fans doute il faut le connoître, mais il ne faut pas le fentir. Quand on a fouffert, ou qu'on craint de fouffrir . on plaint ceux qui fouffrent : mais tandis qu'on fouffre, orr ne plaint que foi. Or fi , rous étant affuiertis aux miferes de la vie, nul n'accorde aux autres que la fensibilité dont il n'a pas actuellement besoin pour lui-même, il s'ensuit que la commifération doit être un fentiment très-doux, puisqu'elle dépose en notre faveur, & qu'au contraire un homme dur est toujours malheureux, puisque l'état de son cœur ne lui laisse aucune sensibilité surabondante, qu'il puisse accorder aux peines d'autrui.

Nous jugeons trop du bonheur fur les apparences; nous le fupposons où il est le moins; nous le cherchons où il ne sauroit être : la gaieté n'en est qu'un signe très-équivoque. Un homme gai n'est souvent qu'un infortuné, qui cherche à donner le change aux autres . & à s'étourdir lui-même. Ces gens fi rians, fi ouverts, fi fereins dans un cercle, font presque tous triftes & grondeurs chez eux, & leurs domestiques portent la peine de l'amusement qu'ils donnent à leurs sociétés. Le vrai contentement n'est ni gai, ni folâtre : jaloux d'un fentiment si doux, en le goûtant on y pense, on le savoure, on craint de l'évaporer. Un homme vraiment heureux ne parle gueres, & ne rit gueres, il resserre, pout ainsi dire, le bonheur autour de son cœur. Les jeux bruvans. la turbulente joie voilent les dégoûts & l'ennui, Mais la mélancolie est amie de la volupté : l'attendrissement & les larmes accompagnent les plus douces jouissances, & l'excesfive joje elle-même arrache plutôt des pleurs que des ris.

Si d'abord la multitude & la variété des amustrenes paroit contribuer au bonheur, si l'uniformité d'une vie égale paroit d'abord ennyeuse; en y regardant mieux, on trouve, au contraire, que la plus douce habitude de l'ame confiste dans une modération de jouissance, qui laisse peu de prise au desir & au dégoût. L'inquiétude des desirs produit la curiosité, l'inconstance; le vuide des turbulens plaisses produit le curiosité, l'inconstance; le vuide des turbulens plaisses produit l'ennui. On ne s'ennuye jamais de son état, quand on n'en connoit point de plus agréable. De tous les hommes du monde, les Suwages sont les moins curieux & les moins ennuyés; tout leur est indisférent: ils ne jouis-

Ddd 2

fent pas des choses, mais d'eux; ils passent leur vie à ne rien faire, & ne s'ennuyent jamais.

L'homme du monde est tout entier dans son masque. N'étant presque jamais en lui-méme, il y est toujours étranger & mal à son aise, quand il est forcé d'y rentrer. Ce qu'il est n'est rien, ce qu'il paroit est tout pour lui.

Je ne puis m'empêcher de me représenter sur le visage du jeune homme dont j'ai parlé ci-devant, je ne fais quoi d'impertinent, de doncereux, d'affiellé, qui déplait, qui rebute les gens unis; & fur celui du mien, une physionomie intéresfante & fimple qui montre le contentement, la véritable férénité de l'ame, qui inspire l'estime, la consiance, & qui femble n'attendre que l'épanchement de l'amitié , pour donner la fienne à ceux qui l'approchent. On croit que la physionomie n'est qu'un simple développement de traits déià marqués par la Nature. Pour moi je penserois qu'outre ce développement, les traits du visage d'un homme viennent insenfiblement à se former & prendre de la physionomie par l'impression sréquente & habituelle de certaines affections de l'ame. Ces affections fe marquent fur le vifage, rien n'est plus certain; & quand elles tournent en habitudes, elles y doivent laisser des impressions durables. Voilà comment je conçois que la physionomie annonce le caractere, & qu'on peut quelquefois juger de l'un par l'autre, fans aller chercher des explications myliérieuses, qui supposent des connoissances que nous n'avons pas.

Un enfant n'a que deux affections bien marquées, la joie & la douleur; il rit ou il pleure, les intermédiaires ne sont rien pour lui : sans cesse il passe de l'un de ces mouvemens à l'autre. Cette alternative continuelle empêche qu'ils ne faffent fur fon vifage aucune impression constante, & qu'il ne prenne de la physionomie; mais dans l'âge où, devenu plus fensible, il est plus vivement, ou plus constamment affecté . les impressions plus profondes laissent des traces plus difficiles à détruire . & de l'état habituel de l'ame réfulte un arrangement de traits que le tems rend ineffacable. Cependant il n'est pas rare de voir des hommes changer de physionomie à différens âges. Pen ai vu plusieurs dans ce cas, & j'ai toujours trouvé que ceux que j'avois pu bien observer & suivre, avoient aussi changé de passions habituelles. Cette feule observation bien confirmée me paroîtroit décisive. & n'est pas déplacée dans un traité d'éducation, où il importe d'apprendre à juger des mouvemens de l'ame par les fignes extérieurs.

Je ne fais fi, pour n'avoir pas appris à imiter des manières de convention, & feindre des fentimens qu'il n'a pas, mon jeune homme fera moins aimable; ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici; je sais seulement qu'il sera plus aimant, & j'ai bien de la peine à croire que celui qui n'aime que lui, puisse affez bien se déguiser pour plaire autant que celui qui tire de son attachement pour les autres, un nouveau sentiment de bonheur. Mais quant à ce sentiment même, je crois en avoir affez dit pour guider sur ce point un lecteur raisonnable, & montrer que ie ne me suis pas contredit.

Je reviens donc à ma méthode, & je dis; quand l'âge critique approche, offrez aux jeunes gens des spectacles qui

les retiennent, & non des spectacles qui les excirent : donne le change à leur imagination naissante par des objets, qui , loin d'enflammer leurs sens, en répriment l'activité, Eloignezles des grandes villes, où la parure & l'immodeftie des femmes hâte & prévient les leçons de la Nature, où tout préfente à leurs yeux des plaisirs qu'ils ne doivent connoître que quand ils fauront les choisir. Ramenez - les dans leurs premieres habitations, où la simplicité champêtre laisse les passions de leur âge se développer moins rapidement; ou si leur goût pour les arts les attache encore à la ville, prévenez en eux, par ce goût même, une dangereuse oisiveté. Choififfez avec foin leurs fociétés, leurs occupations, leurs plaifirs : ne leur montrez que des tableaux touchans , mais modestes, qui les remuent sans les séduire. & qui nourrissent leur fenfibilité fans émouvoir leurs fens. Songez auffi qu'il v a par-tout quelques excès à craindre & que les passions immodérées font toujours plus de mal qu'on n'en veut éviter. il ne s'agit pas de faire de votre Eleve un garde-malade, un frere de la charité, d'affliger ses regards par des objets continuels de douleurs & de fouffrances, de le promener d'infirme en infirme, d'hôpital en hôpital, & de la greve aux prifons. Il faut le toucher & non l'endurcir à l'afpect des miseres humaines. Long-tems frappé des mêmes spectacles, on n'en fent plus les impressions, l'habitude accoutume à tout ; ce qu'on voit trop on ne l'imagine plus, & ce n'est que l'imagination qui nous fait fentir les maux d'autrui : c'est ainsi qu'à force de voir mourir & fouffrir, les Prêtres & les Médecins devienment impitovables. Oue votre Eleve connoisse donc le fort de l'homme & les miferes de ses semblables: mais qu'il n'en soit pas trop souvent le témoin. Un seul objet bien chossis, & montré dans un jour convenable, lui donnera pour un mois d'attendrissement & de réslexions. Ce n'est pas tant ce qu'il voit, que son retour sur ce qu'il a vu, qui détermine le jugement qu'il en porte; & l'impression durable qu'il reçoit d'un objet, lui vient moins de l'objet même, que du point de vue sous lequel on le porte à se le rappeller. C'est ainsi qu'en ménageant les exemples, les leçons, les images, vous émoussers long-tems l'aiguillon des sens, & donnerez le change à la Nature, en suivant ses propres directions.

A mesure qu'il acquiert des lumieres, choisissez des idées qui s'y rapportent; à mesure que ses desirs s'allument, choifissez des tableaux propres à les réprimer. Un vieux militaire qui s'est distingué par ses mœurs, autant que par son courage, m'a raconté que, dans sa premiere jeunesse, son pere, homme de sens, mais très-dévot, voyant son tempérament naissant le livrer aux femmes, n'épargna rien pour le contenir; mais enfin malgré tous ses soins, le sentant prêt à lui échapper, il s'avisa de le mener dans un hôpital de vérolés, & fans le prévenir de rien, le fit entrer dans une falle, où une troupe de ces malheureux expioient par un traitement effroyable le défordre qui les y avoit exposés. A ce hideux aspect, qui révoltoit à la fois tous les sens, le jeune homme faillit à se trouver mal. Va, misérable débauché, lui dir alors le pere d'un ton véhément, suis le vil penchant qui t'entraîne ; bientôt tu feras trop heureux d'être admis dans cette falle . où, viclime des plus insames douleurs, tu forceras ton pere à remercier Dieu de ta mort.

Ce peu de mots, joints à l'énergique tableau qui frappoit le jeune homme, lui firent une impreffion qui ne s'effiqar jamais. Condanné, par fon état, à passer la jeuneste lans des garnisons, il aima mieux essure toutes les railleries de ses camarades, que d'imiter leur libertinage. Pai été homme, me dit-il, fai eu des foibless; mais parvenu jusqu'à mon âge, je n'ai jamais pu voir une sille publique sans horreur. Maître! peu de discours; mais apprenez à choisir les lieux, les tems, les personnes; puis donnez coutes vos leçons en exemples, & sovez sir de leur esser.

L'emploi de l'enfance est peu de chose. Le mal qui s'y gliffe n'est point sans remede, & le bien qui s'y fait peut venir plus tard; mais il n'en est pas ainsi du premier âge où l'homme commence véritablement à vivre, Cet âge ne dure jamais affez pour l'usage qu'on en doit faire, & son importance exige une attention fans relâche : voilà pourquoi j'infifte fur l'art de le prolonger. Un des meilleurs préceptes de la bonne culture est, de tout retarder tant qu'il est possible, Rendez les progrès lents & fûrs; empêchez que l'adolescent ne devienne homme au moment où rien ne lui reste à faire pour le devenir. Tandis que le corps croît, les esprits destinés à donner du baume au fang & de la force aux fibres . fe forment & s'élaborent. Si vous leur faires prendre un cours différent, & que ce qui est destiné à perfectionner un individu serve à la formation d'un autre, tous deux restent dans un état de foiblesse, & l'ouvrage de la Nature demeure imparfait.

imparfait. Les opérations de l'esprit se sentent à leur tour de cette altération. & l'ame aussi débile que le corps n'a que des fonctions foibles & languissantes. Des membres gros & robustes ne font ni le courage ni le génie. & je conçois que la force de l'ame n'accompagne pas celle du corps, quand d'ailleurs les organes de la communication des deux substances sont mal disposés. Mais quelque bien disposés qu'ils puissent être . ils agiront toujours foiblement, s'ils n'ont pour principe qu'un fang épuifé, appauvri, & dépourvu de cette substance qui donne de la force & du jeu à tous les ressorts de la machine, Généralement on apperçoit plus de vigueur d'ame dans les hommes dont les jeunes ans ont été préservés d'une corruption prématurée, que dans ceux dont le défordre a commencé avec le pouvoir de s'y livrer; & c'est, sans doute, une des raisons pourquoi les peuples qui ont des mœurs surpaffent ordinairement en bon fens & en courage les peuples qui n'en ont pas. Ceux-ci brillent uniquement par je ne fais quelles petites qualités déliées, qu'ils appellent esprit, fagacité, finesse; mais ces grandes & nobles fonctions de sagesse & de raifon qui distinguent & honorent l'homme par de belles actions, par des vertus, par des foins véritablement utiles, ne se trouvent gueres que dans les premiers,

Les maîtres se plaignent que le seu de cet âge rend la jeunesse indisciplinable, & je le vois; mais n'est-ce pas leur faute? Sitôt qu'ils ont laissé prendre à ce seu son cours par les sens, ignorent-ils qu'on ne peut pas lui en donner un autre? Les longs & froids sermons d'un pédant essace un autre?

Emile. Tome L Eee

ront-ils dans l'esprit de son Eleve l'image des plaistrs qu'il a conçus ? Banniront -ils de son cœur les desirs qui le toutmentent ? Amortiront-ils l'ardeur d'un tempérament dont il sit l'usige ? Ne s'irritera-t-il pas contre les obstacles qui s'opposent au seul bonheur dont il air l'idée; & dans la dure loi qu'on lui prescrit sans pouvoir la lui saire entendre, que verra-t-il, sinon le caprice & la haine d'un homme qui cherche à le tourmenter? Est-il étrange qu'il se mutine & le haisse à son tour?

Je conçois bién qu'en se rendant sacile on peut se rendre plus supportable, & conserver une apparente autorité. Mais je ne vois pas trop à quoi sert l'autorité qu'on ne garde sur son Eleve qu'en somenant les vices qu'elle devroit réprimer; c est comme si pour calmer un cheval sougueux, l'écuyer le sissoit suter dans un précipier.

Loin que ce feu de l'adolefcence foit un obffacle à l'éducation , c'eft par lui qu'elle se consomme & s'acheve ; c'eft lui qui vous donne une prife sur le cœur d'un jeune homme , quand il cesse d'être moins fort que vous. Ses premieres affections sont les rénes avec lesquelles vous dirigez tous ses mouvemens ; il étoit libre , & je le vois aftervi. Tant qu'il n'aimoit rien , il ne dépendoit que de lui-méme & de ses besoins ; sitôt qu'il aime , il dépend de ses attachemens. Ainsa se forment les premiers liens qui l'unisstent à son espece. En dirigeant sur elle sa sensibilité maissant, ne croyez pas qu'elle embrassera d'abord tous les hommes, & que ce mot de genre humain fignissera pour lui quelque chose. Non, cette sensibilité se bornera premierement à ses semblables , & ses semblables ne feront point pour lui des inconnus; mais ceux avec lesquels il a des liaisons, ceux que l'habitude lui a rendus chers ou nécessaires, ceux qu'il voit évidemment avoir avec lui des manieres de penser & de sentir communes, ceux qu'il voit exposés aux peines qu'il a gottes; ceux, en un mot, en qui l'identité de Nature plus manisessée lui donne une plus grande disposition à s'aimer. Ce ne sera qu'après avoir cultivé son naturel en mille manieres, après bien des réstexions sur ses propres sentimens, & sur ceux qu'il observera dans les autres, qu'il pourra parvenir à généraliser ses notions individuelles, sous l'idée abstraite d'humanité, & joindre à se affections particulieres celles qui peuvent l'identifier avec son espece.

En devenant capable d'atrachement, il devient fensible à celui des autres (14), & par-là même, attentif aux signes de cet atrachement. Voyez-vous quel nouvel empire vous allez acquérir sur lui? Que de chaînes vous avez mises autour de son cœur avant qu'il s'en apperçut! Que ne sentra-t-il point quand, ouvrant les yeux sur lui-même, il verra ce que vous avez fait pour lui; quand il pourra se comparer aux autres jeunes gens de son âge, & vous comparer aux autres gouverneurs? Je dis quand il le verra, mais gardez-

(14) L'attachement peut se passer de retour, jamais l'amitié. Elle est un échange, un contrat comme les autres; mais elle est le plus shint de tous. Le mot d'ami n'a point d'autre corrélatif que lui-

même. Tout homme qui n'est pas l'ami de son ami est très surement un fourbe; car ce n'est qu'en rendant ou seignant de rendre l'amitié, qu'on peut l'obtenir.

Eee 1

vous de le lui dire; fi vous le lui dites, il ne le verra plue. Si vous exigez de lui de l'obétifance en retour des foins que vous lui avez rendus, il croira que vous l'avez fiupris : il fe dira, qu'en feignant de l'obliger gratuitement, vous avez prétendu le charger d'une dette, & le lier par un contrat auquel il n'a point confenti. En vain vous ajouterez que ce que vous exigez de lui n'est que pour lui-même; vous exigez, ensin ; & vous exigez en vertu de ce que vous avez fait sans son aveu. Quand un malheureux prend. l'argent qu'on feint de lui donner, & se trouve enrôlé, malgré lui, vous criez à l'injustice; n'étes-vous pas plus injuste encore de demander à votre Eleve le prix des soins qu'il n'a point acceptés ?

L'ingratitude feroir plus rare, fi les bienfaits à utire étoient moins communs. On aime ce qui nous fait du bien; c'eft un fentiment fi naturel ! L'ingratitude n'est pas dans le cœur de l'honme; mais l'intérêt y est : il y a moins d'obligés ingrats, que de bienfaiéduss intérestés. Si vous me vendez vos dons, je marchanderai sur le prix; mais si vous feignez de donner, pour vendre ensuite à votre mot, vous usez de fraude. C'est d'être gratuits qui les rend inestimables. Le cœur ne reçoit de loix que de lui - même, en voulant l'enchaiuer on le dégage, on l'enchaine en le laif-fant libre.

Quand le pécheur amorce l'eau, le poisson vient, & reste autour de lui sans désance; mais quand, pris à l'hanneyon caché sous l'appàr, il sent retirer la ligne, il tâche de fuir. Le pêcheur est-il le biensfaicteur, le poisson est-il: l'ingrat ? Voit - on jamais qu'un homme oublié par son bienfaideur l'oublie ? Au contraire, il en parle coujours avec plaifir, il n'y songe point suns attendrissement: s'il trouve occassion de lui montrer par quelque service inattendu qu'il se ressouvient des siens, avec quel contentement intérieur il strisstia i alors sit garatticule ! avec quelle douce joie il se fair reconnoître! avec quel transport il lui dit: mon tour est venu! Voilà vraiment la voix de la Nature; jamais un vrai biensaite ne st d'inerat.

Si donc la reconnoissance est un sentiment naturel, & que vous n'en détruissez pas l'effet par votre faute, affurezvous que votre Eleve, commençant à voir le prix de vos foins, y fera fenfible, pourvu que vous ne les ayez point mis vous - même à prix; & qu'ils vous donneront dans son cœur une autorité que rien ne pourra détruire. Mais avant de vous être bien affuré de cet avantage, gardez de vous l'ôter, en vous faifant valoir auprès de lui. Lui vanter vos fervices, c'est les lui rendre insupportables; les oublier, c'est l'en faire souvenir. Jusqu'à ce qu'il soit tems de le traiter en homme, qu'il ne foit iamais question de ce qu'il vous doit, mais de ce qu'il se doit. Pour le rendre docile laissez lui toute sa liberté, dérobez - vous pour qu'il vous cherche, élevez son ame au noble sentiment de la reconnoiffance, en ne lui parlant jamais que de fon intérêt. Je n'ai point voulu qu'on lui dît que ce qu'on faifoit étoit pour fon bien, avant qu'il fût en état de l'entendre, dans ce discours il n'eût vu que votre dépendance, & il ne vous cût pris que pour fon valet, Mais maintenant qu'il commence à fentir ce que c'est gu'aimer, il sent aussi quel doux lien peut unir un homme à ce qu'il aime; & dans le zele qui vous fait occuper de lui sans cesse, il ne voir plus l'attachement d'un esclave, mais l'assection d'un ami. Or rien n'a tant de poids sur le cœur humain, que la voix de l'amitié bien reconnue; car on sût qu'elle ne nous parle jamais que pour notre intérêt. On peut croire qu'un ami se trompe; mais non qu'il veuille nous tromper. Quelquesois on réssité à se conseils; mais jamais on ne les méprise.

Nous entrons enfin dans l'ordre moral : nous venons de faire un fecond pas d'homme. Si c'en étoit ici le lieu, j'ef-fayerois de montrer comment des premiers mouvemens du cœur s'élevent les premiers voix de la conficience; & comment des fentimens d'amour & de haine naisffent les premieres notions du bien & du mal. Je ferois voir que justice & bonté ne font point feulement des mots abstraits, de purs êtres moraux formés par l'entendement; mais de véritables affections de l'ame éclairée par la raison, & qui ne sont que par la raison feule, airque loi naturelle; & que tout le droit de la Nature n'est qu'une chimere, s'il n'est sondé sur un befoin naturell au cœur humain (15). Mais je songe que

<sup>&#</sup>x27;(15) Le precepte même d'agir avec autrui comme nous voulons qu'on agiffe avec nous, n'a de vrai fondement que la confeience & le fentiment; car où est la raison pré-

cife d'agir étant mol comme fi j'étois un autre , fur-tout quand je fuis moralement für de ne jamais me trouver dans le même cas; & qui me répondra qu'en fuivant bien fi-

je n'ai point à faire ici des Traités de Métaphyfique & de Morale, ni des cours d'étude d'aucune effece; il me fuffit de marquer l'ordre & le progrès de nos fentimens & de nos connoiffances, relativement à notre conflitution. D'autres démontreront peut - être ce que je ne fais qu'indiquer ici.

Mon Emile n'ayant jusqu'à présent regardé que lui-même, le premier regard qu'il jette sur les semblables le porte à fe comparer avec eux; & le premier fentiment qu'excite en lui cette comparaison, est de desirer la premiere place. Voilà le point où l'amour de soi se change en amour-propre, & où commencent à naître toutes les passions qui tiennent à celle-là. Mais pour décider si celles de ces passions qui domineront dans son caractere, seront humaines & douces, ou cruelles & malsaisantes, si ce seront des passions de bienfaisance & de commissation, ou d'envie & de convoisité, il sut savoir à quelle place il se sentira parmi le

delement cette maxime j'obichient qu'on la faire de même seve moi? Le méchant tire avantage de la probité du infle de de la prope licipie. Le dichant tire avantage de la prope licipie it et la prope licipie. Le dichant de la prope licipie monde foit just except lui. Cet accord li, quod qu'on en dife, n'ett pau fot avantagence avan gens de bien. Mais quand la force d'une anne expansive midrate avec non femblable de que je me fem pour softdire en lui, c'ett pour ne pas softdire en lui, c'ett pour ne pas softdire en lui, c'ett pour ne pas softfrit que je me veux pas qu'il founte; je je mitardefis la je pour l'amonte ; moi, & la raifon du précepte est dans la Nature elle-même, qui m'infipire le defir de mon bien-être en quelque lieu que je me fente exister. D'où je conclus qu'il n'est pas que que les préceptes de la loi naturelle lôcient fondés fur la railon feit, l'est de la loi naturelle lôcient fondés fur la railon feit, de l'amour de foi est le principe de la justice humaine. Le fommaine. Le fourte la morale est donné dans l'évangile par celui de la loi. hommes, & quels genres d'obstacles il pourra croire avoir à vaincre pour parvenir à celle qu'il veut occuper.

Pour le guider dans cette recherche, après lui avoir montré les hommes par les accidens communs à l'espece, il faut maintenant les lui montrer par leurs différences. Ici vient la mesure de l'inégalité naturelle & civile, & le tableau de tour l'ordre focial.

Il faut étudier la fociété par les hommes , & les hommes par la fociété : ceux qui voudront traiter féparément la politique & la morale , n'entendront jamais rien à aucune des deux. En s'attachant d'abord aux relations primitives , on voit comment les hommes en doivent étre affectés , & quelles paffions en doivent naître. On voit que c'elt réciproquement par le progrès des paffions que ces relations fe multiplient & fe refferent. C'elt moins la force des bras que la modération des cœurs , qui rend les hommes indépendans & libres. Quiconque defire peu de chofes tient à peu de gens; mais confondant toujours nos vains defirs avec mos befsins phyfiques , ceux qui ont fait de ces derniers les fondemens de la fociété humaine , ont toujours pris les effets pour les caufes , & n'ont fait que s'égarer dans tous leurs raifonnemens.

Il y a dans l'état de Nature une égalité de fait réelle & indeffruétible, parce qu'il est impossible dans cet état que la sœule dissérence d'homme à homme foit affez grande, pour rendre l'un dépendant de l'autre. Il y a dans l'état civil une égalité de droit chimérique & vaine, parce que les moyens destinés à la maintenir servent eux-mêmes à la détruire: détruire : & que la force publique ajoutée au plus fort pour opprimer le foible, rompt l'espece d'équilibre que la Nature avoit mis entre eux ( 16 ). De cette premiere contradiction découlent toutes celles qu'on remarque dans l'ordre civil, entre l'apparence & la réalité. Toujours la multitude sera facrifiée au petit nombre, & l'intérêt public à l'intérêt particulier. Toujours ces noms spécieux de justice & de subordination ferviront d'inffrumens à la violence & d'armes à l'iniquité : d'où il suit que les ordres distingués qui se prétendent utiles aux autres, ne sont, en effet, utiles qu'à eux-mêmes aux dépens des autres; par où l'on doit juger de la confidération qui leur est dûe selon la justice & selon la raison. Reste à voir si le rang qu'ils se sont donné est plus favorable au bonheur de ceux qui l'occupent a pour favoir quel jugement chacun de nous doit porter de fon propre fort. Voilà maintenant l'étude qui nous importe; mais pour la bien faire, il faut commencer par connoître le cœur humain.

S'il ne s'agifloit que de montrer aux jeunes gens l'homme par fon masque, on n'auroit pas besoin de le leur montrer, ils le verroient toujours de reste; mais puisque le masque n'est pas l'homme, & qu'il ne faut pas que son vernis les séduist, en leur peignant les hommes peignez-les leur tels qu'ils sont; non pas afin qu'ils les haissent, mais afin qu'il les plaignent, & ne leur veuillent pas ressembler. C'est, à mon gré, le sen-

<sup>(16)</sup> L'esprit universel des Loix de tous les pays est de favoriser toujours le fort charce le foible, &

celui qui a, contre celui qui n'a rien; cet inconvenient est inévitable, & il est sans exception.

timent le mieux entendu que l'homme puisse avoir sur son espece.

Dans cette vue, il importe ici de prendre une route oppofice à celle que nous avous faivie jusqu'à préfent, & d'inftruire plutôt le jeune homme par l'expérience d'aurui, que par la fienne. Si les hommes le trompent, il les prendra en haine; mais fi respeché d'eux il les voir se tromper mutuellement, il il en aura pitié. Le spechacle du monde, disoit Pythagore, ressemble à celui des jeux Olympiques. Les uns y tiennent boutique, & ne songent qu'à leur profit; les autres y payent de leur personne, & cherchent la gloire; d'autres se contentent de voir les jeux, ceux-ci ne sont pas les pires.

Je voudrois qu'on choifit tellement les fociétés d'un jeune homme, qu'il penfat bien de ceux qui vivent avec lui; & qu'on li apprit à fi bien, connoitre le monde, qu'il penfat mal de tout ce qui s'y fait. Qu'il fache que l'homme est naturellement bon, qu'il le sente, qu'il juge de son prochain par lui - même; mais qu'il voie comment la fociété déprave & pervertit les hommes : qu'il trouve dans leurs préjugés la fource de tous leurs vices : qu'il soit porté à estimer chaque individu , mais qu'il méprie la multitude : qu'il voie que tous les hommes portent à peu près le même masque; n'ais qu'il séche aufs qu'il s'ache aufs qu'il s'a des visages plus beaux que le masque qu'il se couvre.

. Cette méthode, il faut l'avouer, a fes inconvéniens, & n'est pas facile dans la pratique; car s'il devient observateur de trop bonne heure, si vous l'exercez à épier de trop près les actions d'autrui, vous le rendrez médisagre & saryingue,

décifif & prompt à juger; il fe fura plaifir de chercher à tout de finistres interprétations, & à ne voir en bien, rien même de ce qui est bien. Il s'accoutumera du moins au spectacle du vice, & à voir les méchans sins horreur, comme on s'accourume à voir les malheureux sans pirié. Bientôt la perversité générale lui servira moins de leçon que d'exemple; il se dira, que si l'homme est ainsi, il ne doit pas vouloir être autrement.

Que fi vous voulez l'inflruire par principes, & lui faire connoitre avec la nature du cœur humain l'application des caufes externes qui tournent nos penchans en vices, en transportant ainst tout d'un coup des objets sensibles aux objets intellectuels, vous employez une métaphysique qu'il n'est point en état de comprendre; vous retombez dans l'inconvénient, évité si soigneusement jusqu'ici, de lui donner des leçons qui ressemblent à des leçons, de substituer dans son esprit l'expérience & l'autorité du maître à sa propre expérience, & au progrès de sa raison.

Pour lever à la fois ces deux obflacles, & pour mettre le cœur humain à fa portée fans rifquer de gâter le fien, je voudrois lui montrer les hommes au loin, les lui montrer dans d'autres lieux, & de forte qu'il pût voir la fæne fans jamais y pouvoir agir. Voilà le moment de l'Hifftoire; c'eft par elle qu'il lira dans les cœurs fans les leçons de la philofophie; c'eft par elle qu'il les verra, fimple fpectateur, fans intérêt & fans paffion, comme leur juge, non comme leur complice ni comme leur accufareur.

Fff 2

Pour connoître les hommes il faut les voir agir. Dans le monde on les entend parler, ils montrent leurs aficours & cachent leurs aftions; mais dans l'Hisfloire elles font dévoilées, & on les juge fur les faits. Leurs propos mêmes aident à les apprécier. Car comparant ce qu'ils font à ce qu'ils diffent, on voir à la fois ce qu'ils font & ce qu'ils veulent paroître; plus ils se déauisent, mieux on les connoit.

Malheureusement cette étude a ses dangers, ses inconvéniens de plus d'une espece. Il est difficile de se mettre dans un point de vue, d'où l'on puisse juger ses semblables avec équité. Un des grands vices de l'Histoire est, qu'elle peint beaucoup plus les hommes par leurs mauvais côtés que par les bons : comme elle n'est intéressante que par les révolutions, les catastrophes, tant qu'un peuple croît & prospere dans le calme d'un paisible gouvernement, elle n'en dit rien, elle ne commence à en parler que quand, ne pouvant plus se suffire à lui-même, il prend part aux affaires de ses voisins, ou les laisse prendre part aux siennes; elle ne l'illustre que quand il est déià sur son déclin : toutes nos Histoires commencent où elles devroient finir. Nous avons fort exactement celle des peuples qui se détruisent, ce qui nous manque est celle des peuples qui se multiplient; ils sont assez heureux & affez fages pour qu'elle n'ait rien à dire d'eux : & en effet, nous voyons, même de nos jours, que les gouvernemens qui se conduisent le mieux, sont ceux dont on parle le moins. Nous ne favons donc que le mal, à peine le bien fait-il époque. Il n'y a que les méchans de célebres, les bons sont oubliés ou tournés en ridicule ; & voilà comment l'Histoire ;

ainsi que la Philosophie, calomnie sans cesse le genre humain. De plus, il s'en faut bien que les faits décrits dans l'Hictoire, ne foient la peinture exacte des mêmes faits tels qu'il foht arrivés. Ils changent de forme dans la tête de l'Historien, ils se moulent sur ses intérêts, ils prennent la teinte de ses préjugés. Qui est-ce qui fait mettre exactement le lecteur au lieu de la scene, pour voir un événement tel qu'il s'est passé? L'ignorance ou la partialité déguisent tout. Sans altérer même un trait historique, en étendant ou refferrant des circonstances qui s'y rapportent, que de faces différentes on peut lui donner! Mettez un même obiet à divers points de vue, à peine paroîtra-t-il le même, & pourtant rien n'aura changé, que l'œil du spectateur. Suffitil . pour l'honneur de la vérité , de me dire un fait véritable, en me le faifant voit tout autrement qu'il n'est arrivé ? Combien de fois un arbre de plus ou de moins, un rocher à droite ou à gauche, un tourbillon de pouffiere élevé par le vent, ont décidé de l'événement d'un combat, fans que personne s'en soit appercu ? Cela empêche-t-il que l'Historien ne vous dise la cause de la défaite ou de la victoire avec autant d'affurance que s'il eût été par-tout? Or, que m'importent les faits en eux-mêmes, quand la raifon m'en reste inconnue; & quelles leçons puis-je tirer d'un événement dont j'ignore la vraie cause? L'Historien m'en donne une, mais il la controuve; & la critique elle-même, dont on fait tant de bruit, n'est qu'un art de conjecturer; l'art de choifir entre plufieurs menfonges, celui qui resfemble le mieux à la vérité.

N'avez-vous jamais lu Cléopatre ou Cassandre, ou d'autres livres de cette espece? L'Aureur choist un événement connu; puis l'accommodant à ses vues, l'ornant de détails de son invention, de personnages qui n'ont jamais existé, & de portraits imaginaires, entasse fictions sur fictions pour rendre sa lecture agréable. Je vois peu de différence entre ces Romans & vos Histoires, si ce n'est que le Romancier se livre davantage à sa propre imagination, & que l'Historien s'asservir plus à celle d'autrui; à quoi j'ajouterai, si l'on veut, que le premier se propose un objet moral, bon ou mauvais, dont l'autre ne se soucie sures.

On me dira que la fidélité de l'Hifloire intéreffe moins que la vérité des mœurs & des caracteres; pourvu que le cœur humain foit bien peint, il importe peu que les événemens foient fidelement rapportés; car après tout, ajoutet-on, que nous font des faits arrivés, il y a deux mille ans? On a raiton, fi les portraits font bien rendus d'après nature; mais fi la plupart n'ont leur modele que dans l'imagination de l'Hiflorien, n'eff-ce pas retomber dans l'inconvénient qu'on vouloit fuir, & rendre à l'autorité des écrivains, ce qu'on veut ôter à celle du maître? Si mon Eleve ne doit voir que des tableaux de fantaifie, j'aime mieux qu'ils foient tracés de ma main que d'une autre; ils lui feront, du moins, mieux appropriés.

Les pires Hiltoriens pour un jeune homme, font ceux qu'i jugent. Les faits, & qu'il juge lui-même; c'elt ainst qu'il append à connoître les hommes. Si le jugement de l'Auteur le guide sans cesse, il ne fait que voir par l'œil d'un autre; & quand cet œil lui manque, il ne voit plus rien.

Je laisse à part l'Histoire moderne; non-seulement parce qu'elle n'a plus de physionomie, & que nos hommes se reffemblent tous; mais parce que nos Hiftoriens, uniquement affentifs à briller, ne fongent ou'à faire des portraits fortement coloriés, & qui fouvent ne représentent rien (17), Généralement les anciens font moins de portraits, mettent moins d'esprit & plus de sens dans leurs jugemens, encore y a-t-il entre eux un grand choix à faire; & il ne faut pas d'abord prendre les plus judicieux, mais les plus fimples. Je ne voudrois mettre dans la main d'un jeune homme ni Polybe, ni Salluste; Tacite est le livre des vieillards, les jeunes gens ne sont pas faits pour l'entendre : il faut apprendre à voir dans les actions humaines les premiers traits du cœur de l'homme, avant d'en vouloir fonder les profondeurs; il faut favoir bien lire dans les faits avant de lire dans les maximes. La Philosophie en maximes ne convient qu'à l'expérience. La jeunesse ne doit rien généralifer; toute son instruction doit être en regles particulieres.

Thucydide est, a mon gré, le vrai modele des Histariens. Il rapporte les faits sans les juger; mais il n'omet aucune des circonstances propres à nous en saire juger nousmêmes. Il met tout ce ou'il raconte sous les veux du Lec-

<sup>(17)</sup> Voyez Davila, Guicciardin, est presque le seul qui savoit peindre Strada, Solis, Machiavel, & quelquesois de Thou lui-même. Vertot

reur; loin de s'interpofer entre les événemens & les Lecteur; il fe dérobe; on ne croit plus lire, on croit voir. Malheureusement il parle toujours de guerre, & l'on ne voir presque dans ses récits que la chosé du monde la moins instructive, savoir des combats. La retraite des dix mille, & les commentaires de César, ont à peu près à même sigesse & le même défaut. Le bon Hérodore, sans portraits, sans maximes, mais coulant, naïs, plein de détails les plus capables d'intéresser de baire, seroit, peut-être, le meilleur des Historiens, si ces mêmes détails ne dégénéroient souvent en simplicités puériles, plus propres à gâter le goût de la jeunesse qu'à le former: il saut déjà du disternement pour le lire. Je ne dis rien de Tite-Live, son tour viendra; mais il est politique, il est rhéteur, il est tout ce qui ne convient pas à cet âge.

L'Hitloire en général est désédueuse, en ce qu'elle ne tient registre que de faits sentibles & marqués, qu'on peut fixer par des noms, des lieux, des dates; mais les causes lentes & progressives de ces faits, lesquelles ne peuvent s'affigner de même, restent toujours inconnues. On trouve fouvent dans une bataille gagnée ou perdue; la raison d'une révolution qui, même avant cette bataille, étort déjà devenue inévitable. La guerre ne fait gueres que manifetter des événemens déjà déterminés par des causes morales que les Historiens savent rarrement voir.

L'esprit philosophique a tourné de ce côté les réflexions de plusieurs Ecrivains de ce siecle; mais je doute que la vérité gagne à leur travail. La fureur des systèmes s'étant emparée emparée d'eux tous, nul ne cherche à voir les choses comme elles sont, mais comme elles s'accordent avec son système.

Ajoutez à toutes ces réflexions, que l'Hiftoire montre bien plus les actions que les hommes, parce qu'elle ne faife ceux-ci que dans certains momens choiss, dans leurs vêtemens de parade; elle n'expose que l'homme public qui s'est arrangé pour être vu. Elle ne le suit point dans sa maison, dans son cabinet, dans sa famille, au milieu de ses amis, elle ne le peint que quand il représente: c'est bien plus son habit que sa personne qu'elle peint.

Painerois mieux la lechure des vies particulieres pour commencer l'étude du cœur humain; car alors l'homme a beau se dérober, l'Historien le poursuit par - tout; il ne lui laiste aucun moment de relâche, aucun recoin pour évier l'œil perçant du spechateur, & c'est quand l'un croit mieux se cacher, que l'autre le fait mieux connoître. Ceus, dit Montaigne, qui écrivent les vies, s'autant qu'ils s'amusent plus aux confeits qu'aux évémenens, plus à ce qui se passe au - dedans, qu'à ce qui arrive au - dehors; ceux - là me sont plus propres; voilà pourquoi c'est mon homme que Plutarque.

Il est vrai que le génie des hommes assemblés ou des peuples est fort différent du caractere de l'homme en particulier, & que ce feroir connoire rès-imparfaitement le cœur humain que de ne pas l'examiner austi dans la multi-rude; mais il n'est pas moins vrai qu'il faut commencer par étudier l'homme pour juger les hommes, & que qui connoîtroit parfaitement les penchans de chaque individu, pour-

Emile. Tome L. Ggg

roit prévoir tous leurs effets combinés dans le corps du peuple.

Il faut encore ici recourir aux Anciens, par les raifons que j'ai déjà dites, & de plus, parce que tous les détails familiers & bas, mais vrais & caraclérifiques étant bannis du thyle moderne, les hommes font auffi parés par nos auteurs dans leurs vies privées que fur la feene du monde. La décence, non moins févere dans les écrits que dans les actions, ne permet plus de dire en public que ce qu'elle permet d'y faire; & comme on ne peut montrer les hommes que repréfentans toujours, on ne les connoit pas plus dans nos livres que fur nos théâtres. On aura beau faire & refaire cent fois la vie des Rois, nous n'aurons plus de Suétones (18).

Plutarque excelle par ces mêmes détails dans lefquels nous n'ofons plus entrer. Il a une grace inimitable à peindre les grands hommes dans les petites chofes, & il eft fi heureux dans le choix de fes traits, que souvent un mot, un sourire, un gestle lui stiffit pour caractériser son héros. Avec un mot plaisant Annibal raffure son armée estrayée, & la fait marcher en riant à la bataille qui lui livra l'Italie: Agéslias à cheval sur un bâton, me sait aimer le vainqueur du grand. Roi: César traversant un pauvre village & causant avec ses amis, décele sans y penser le fourbe qui disoit ne

<sup>(18)</sup> Un feul de nos Hiftoriens petits. & cela même qui ajoute au prix de fon Livre, l'a fait critiquer traits, a ofé imiter Suétone & quel. parmi nous.

vouloir qu'être l'égal de Pompée : Alexandre avale une médecine, & ne dit pas un feul mot; c'est le plus beau moment de fa vie : Arititée écrit son propre nom sur une coquille, & justifie ainsi son surnom : Philopæmen, le manteau bas, coupe du bois dans la cuisine de son hôte. Voilà le véritable art de peindre. La physionomie ne se montre pas dans les grands traits, ni le caractère dans les grandes actions : c'est dans les bagaztelles que le naturel se découvre. Les choses publiques sont ou trop communes ou trop apprécées, & c'est presque uniquement à celles-ci que la dignité moderne permet à nos auteurs de s'arrêter.

Un des plus grands hommes du fiecle dernier fu inconettablement M. de Turenne. On a eu le courage de rendre fa vie intéressante par de petits détails qui le font connoître & aimer; mais combien s'est-on vu forcé d'en superimer qui l'auroient fait connoître & aimer davantage! Je n'en citerai qu'un, que je tiens de bon lieu, & que Plutarque n'eût eu garde d'omettre, mais que Ramsai n'eût eu garde d'écrire quand il Plauroit feu.

Un jour d'été qu'îl faifoit fort chaud, le Viconnte de Turenne en petite vefte blanche & en bonner, étoit à la fenêtre dans fon anti-chambre. Un de fes gens fluvient, & trompé par l'habillement, le prend pour un aide de cuifine , avec lequel ce domeftique étoit familier. Il s'approche doucement par derriere, & d'une main qui n'étoit pas légere lui applique un grand coup fur les feffes. L'homme frappé fe retourne à l'inflant. Le valet voit en frémiffant le visige de son maitre, Il & jette à genoux tout éperdu : Monfeigneur,

Ggg 2

Pai cru que c'étoit George... Et quand c'eût été George, s'écrie Turenne en se frottant le derriere; il ne faloit pas frapper s'fort. Voilà donc ce que vous n'osez dire? misserables! soyez donc à jamais sans naturel, sans entrailles : trempez, durcisse vos cœurs de ser dans votre vile décence: rendez-vous méprisables à sorce de dignité. Mais toi, bon jeune homme, qui lis ce trait, & qui sens avec attensfrissement toute la douceur d'ame qu'il montre, même dans le premier mouvement; lis aussi les petites de ce grand homme, des qu'il étoit question de la naissance de son nom. Songe que c'est le même Turenne qui affectoit de céder par-tout le pas à son neveu, afin qu'on vit bien que cet enfant étoit le ches d'une maison souveraine. Rapproche ces contrastes, aime la Nature, mépris l'opinion, & connois s'homme.

Il y a bien peu de gens en état de concevoir les effets que des lectures, ainfi dirigées, peuvent opérer far l'efpirit tout neuf d'un jeune homme. Appefantis fur des livres dès notre enfance, accoutumés à lire fans penfer, ce que nous lifons nous frappe d'autant moins, que, portant déjà dans nous-mêmes les paffions & les préjugés qui rempliffent l'hiftoire & les vies des hommes, tout ce qu'ils font nous paroit naturel, parce que nous fommes hors de la Nature, & que nous jugeons des autres par nous. Mais qu'on fe repréfente un jeune homme élevé felon mes maximes: qu'on fe figure mon Emile, auquel dix-huit ans de foins affidus n'ont eu pour objet que de conferver un jugement integre & un cœur fain; qu'on fe le figure au lever de la toile, jettant pour la premiere fois, les yeux fur la feene du monde;

ou, plutôt, placó derriere le théâtre, voyant les aêcurs prendre & poêre leurs habits, & comptant les cordes & les poulies dont le groffier preflige abuê les yeux des spechateurs, Bientôt à fa première surprisé succéderont des mouvemens de honte & de dédain pour son espece; il s'indignera de voir ainst tout le genre humain dupe de lui-même, s'avilir à ces jeux d'enfans; il s'afflige de voir ses freres s'entre-déchirer pour des réves, & se se changer en bêtes séroces pour n'avoir pas se us se contenter d'être hommes.

Certainement avec les dispositions naturelles de l'Eleve, pour peu que le maître apporte de prudence & de choix dans ses lectures, pour peu qu'il le mette sur la voie des réflexions qu'il en doit tirer, cet exercice fera pour lui un cours de philosophie - pratique, meilleur surement, & mieux entendu, que toutes les vaines spéculations dont on brouille l'esprit des jeunes gens dans nos écoles. Qu'après avoir suivi les romanesques projets de Pyrrhus, Cynéas lui demande quel bien réel lui procurera la conquête du monde, dont il ne puisse jouir dès-à-présent sans tant de tourmens; nous ne voyons là qu'un bon mot qui passe; mais Emile y verra une réflexion très - sage qu'il eût faite le premier , & qui ne s'effacera jamais de son esprit, parce qu'elle n'y trouve aucun préjugé contraire qui puisse empêcher l'impression. Quand ensuite en lisant la vie de cet insensé, il trouvera que tous ses grands desseins ont abouti à s'aller faire tuer par la main d'une femme; au lieu d'admirer cet héroifme prétendu, que verra-t-il dans tous les exploits d'un si grand capitaine, dans toutes les intrigues d'un si grand politique,

fi ce n'est autant de pas pour aller chercher cette malheureuse tuile, qui devoit terminer sa vie & ses projets par une mort déshonorante?

Tous les conquérans n'ont pas été tués; tous les ufurpateurs n'ont pas échoué dans leurs entreprifes; plufieurs parottront heureux aux efprits prévenus des opinions vulgaires; mais celui qui, sans s'arrêter aux apparences, ne juge du bonheur des hommes que par l'état de leurs cœurs, verra leurs miéres dans leurs succès mêmes, il verra leurs destirs & leurs foucis rongeans s'étendre & s'accroître avec leur fortune; il les verra perdre haleine en avançant, sans jamais parvenir à leurs termes. Il les verra femblables à ces voyageurs inexpérimentés, qui, s'engageant pour la première fois dans les Alpes, pensênt les franchir à chaque montagne, & quand ils sont au sommet, trouvent avec de couragement de plus hautes montagnes au-devant d'eux-

Auguste après avoir soumis ses concitoyens & détruit ses rivaux, régit durant quarante ans le plus grand empire qui ait existé; mais tout cet immense pouvoir l'empéchoit - il de frapper les murs de sa tête, & de remplir son vaste palais de ses cris, en redermandant à Varus ses légions exterminées? Quand il auroit vaincu tous ses ennemis, de quoi lui auroient servi ses vains triomphes, tandis que les peines de toute espece naissoient sans cesse autour de lui, tandis que ses psus chers amis attentoient à fa vie, & qu'il étoit réduit à pleurer la honte ou la mort de tous ses proches? L'infortuné voulut gouverner le monde, & ne sçut pas gouverner s maisson! Qu'arriva---il de cette négligence? Il

vit périr à la fleur de l'âge (on neveu, son fils adoptif, son gendre; son petit-fils fut réduit à manger la bourre de son lit pour prolonger de quelques heures sa misérable vie; sa fille & sa petit-fille après l'avoir couvert de leur infamie, moururent, l'une de mistre & de faim dans une siste démere, l'autre en prison par la main d'un archer. Lui-mee ensin, dernier reste de sa malheureuse samille, sit réduit par sa propre semme à ne laisser après lui qu'un monstire pour lui succèder. Tel fut le fort de ce maître du monde; rant césèbré pour sa gloire & non pour son bonheur : croi-rai-je qu'un seul de ceux qui les admirent les voulût acquérir au même prix?

J'ai pris l'ambition pour exemple; mais le jeu de toutes les passions humaines offre de semblables leçons à qui veut étudier l'Histoire pour se connoître, & se rendre sage aux dépens des morts. Le tems approche où la vie d'Antoine aura, pour le jeune homme, une instruction plus prochaine que celle d'Auguste. Emile ne se reconnoîtra gueres dans les étranges objets qui frapperont ses regards durant ces nouvelles études : mais il faura d'avance écarter l'illufion des paffions avant qu'elles naiffent, & voyant que de tous les tems elles ont aveuglé les hommes, il fera prévenu de la maniere dont elles pourront l'aveugler à fon tour, si jamais il s'y livre. Ces lecons, je le fais, lui font mal appropriées; peut-être au befoin feront - elles tardives, infuffifantes; mais fouvenez - vous que ce ne font point celles que l'ai voulu tirer de cette étude. En la commencant je me proposois un autre objet : & surement si cet objet est mal rempli , ce sera la faute du maître.

Songez qu'auffi-tôt que l'amour-propre est développé . le moi relatif se met en jeu sans cesse, & que jamais le jeune homme n'observe les autres sans revenir sur lui-même & se comparer avec eux. Il s'agit donc de favoir à quel rang il fe mettra parmi ses semblables, après les avoir examinés. Je vois à la maniere dont on fait lire l'Histoire aux jeunes gens . qu'on les transforme, pour ainsi dire, dans tous les personnages qu'ils voient; qu'on s'efforce de les faire devenir . tantôt Ciceron, tantôt Trajan, tantôt Alexandre, de les décourager lorsqu'ils rentrent dans eux - mêmes, de donner à chacun le regret de n'être que soi. Cette méthode a certains avantages dont je ne disconviens pas; mais quant à mon Emile, s'il arrive une feule fois dans ces paralleles qu'il aime mieux être un autre que lui , cet autre fût - il Socrate , fût-il Caton, tout est manqué; celui qui commence à se rendre étranger à lui - même ne tarde pas à s'oublier tout - à-fait.

Ce ne sont point les Philosophes qui connoissent le mieux les hommes; ils ne les voient qu'à travers les préjugés de la philosophie, & je ne siche aucun état où l'on en ait tant. Un sauvage nous juge plus sinement que ne sait un Philosophe. Celui-ci sent seivces, s'indigne des nôtres, & die n lui -même: nous sommes tous méchans; l'autre nous regarde sans s'émouvoir, & dir: vous étes des foux. Il a raison, car nul ne sait le mal pour le mal. Mon Eleve est ce sauvage, avec cette différence qu'Emile ayant plus ressent d'idées, vu nos erreurs de plus près, se tient plus en garde contre lui-même, & ne juge que de ce qu'il connoit.

Ce font nos passions qui nous irritent contre celles des autres; c'elt notre intérêt qui nous sait hair les méchans; s'ils ne nous saitoient aucun mal, nous aurions pour cux plus de pitié que de haine. Le mal que nous sont les méchans, nous sait oublier celui qu'ils se sont eux-mémes. Nous leur pardonnerions plus aissement leurs vices, si nous pouvions connoître combien leur propre cœur les en punit. Nous senantages font apparens, la peine est intérieure. Celui qui croit jouir du fruit de ses vices n'est pas moins tourmenté que s'il a même : ils ont beau montrer leur fortune & cacher leur cœur, leur conduite le montre en dépit d'eux : mais pour le voir il n'en sur paur pour les voirs n'en sur pour le voir il n'en sur passens.

Les paffions que nous partageons nous séduifent; celles qui choquent nos intérêts nous révoltent, & par une inconféquence qui nous vient d'elles, nous blàmons dans les autres 
ce que nous voudrions imiter. L'averfion & l'illufion sont 
inévitables, quand on eft sorcé de fouffir de la part d'aurui le mal qu'on seroit si l'on étoit à si place.

Que faudroit-il donc pour bien observer les hommes ? Un grand intéfét à les connoître , une grande impartalité à les juger; un cœur aftez sénsible pour concevoir toutres les passions humaines , & affez calme pour ne les pas éprouver. S'il est dans la vie un moment savorable à cette étude , c'est celui que j'ai choit pour Emile; plus tôt ils lui eussement de étrangers, plus tard il leur eût été semblable. L'opinion dont il voir le jeu n'a point encore acquis sur lui d'empire. Les Emile. Tome L

passions dont il sent l'esset, n'ont point agité son cœur. Il est homme, il s'intéresse à ses freres; il est équitable, il juge fes pairs. Or furement s'il les juge bien, il ne voudra être à la place d'aucun d'eux ; car le but de tous les tourmens qu'ils se donnent étant fondé sur des préjugés qu'il n'a pas . lui paroit un but en l'air. Pour lui , tout ce qu'il desire est à sa portée. De qui dépendroit-il, se suffisant à luimême, & libre de préjugés? Il a des bras, de la fanté (19). de la modération, peu de befoins, & de quoi les satisfaire. Nourri dans la plus absolue liberté, le plus grand des maux qu'il conçoit est la servitude. Il plaint ces nuscrables Rois esclaves de tout ce qui leur obéit ; il plaint ces faux sages enchaînés à leur vaine réputation; il plaint ces riches fots martyrs de leur faste; il plaint ces voluptueux de parade. qui livrent leur vie entiere à l'ennui, pour paroître avoir du plaifir. Il plaindroit l'ennemi qui lui feroit du mal à luimême, car dans ses méchancetés il verroit sa misere. Il se diroit : en se donnant le besoin de me nuire , cet homme a fait dépendre son sort du mien.

Encore un pas, & nous touchons au but. L'amour-propre eft un inflrument utile, mais dangereux; fouvent il bleffe la main qui s'en fert, & fair rarement du bien fans mal. Emile en confidérant fon rang dans l'espece humaine & s'y voyant si heureusement placé, fera tenté de faire honneur à si raifont de l'ouvrage de la vôtre, & d'attribur 4 son mérite l'est

acquis par fon éducation; ou plutôt au nombre des dons de la Natureque fon éducation lui a confervés.

<sup>(19)</sup> Je crois pouvoir compter hardiment la fanté & la bonne conftitution au nombre des avantages

de son bonheur. Il se dira, je suis sage & les hommes sont soux. En les plaignant il les mépriséra, en se sélicitant il s'estimera davantage, & se sentant plus heureux qu'eux, il se croira plus digne de l'être. Voilà l'erreur la plus à craindre, parce qu'elle est la plus difficile à détruire. S'il restoit dans cet état, il auroit peu gagné à tous nos soins; & s'il saloit opter, je ne sais si je n'aimerois pas mieux encore l'illusion des préjugés que celle de l'orgueil.

Les grands hommes ne s'abufent point fur leur fupériorité; ils la voient, la fentent, & n'en font pas moins modelles. Plus ils ont, plus ils connoiffent tout ce qui leur manque. Ils font moins vains de leur élévation fur nous, qu'humiliés du fentiment de leur mifere, & dans les biens exclufifs qu'ils possiblent, ils font trop fensés pour tirer vanité d'un don qu'ils ne se sont pas fait. L'homme de bien peut être fier de la vertu, parce qu'elle est à lui; mais de quoi l'homme d'esprit est-il fier? Qu'a fait Racine, pour n'être pas Pradon? Ou'a fait Boileau, pour n'être pas Cotin?

Ici c'est toure autre chose encore. Restons roujours dans l'ordre commun. Je n'ai suppossé dans mon Eleve, ni un génie transfendant, ni un entendement bouché. Je l'ai choist parmi les esprits vulgaires, pour montrer ce que peut l'éducation sur l'homme. Tous les cas rares sont hors des regles. Quand donc en conséquence de mes soins, Emile préfet et maniere d'être, de voir, de sentir à celle des autres hommes, Emile a raison. Mais quand il se croit pour cela d'une nature plus excellente, & plus heureusement né qu'eux, Emile a tort. Il se trompe, il faut le détromper, ou plutôt pré-

Hhh a

venir l'erreur, de peur qu'il ne foit trop tard enfuite pour la

Il n'y a point de folie dont on ne puisse guérir un homme qui n'est pas fou, hors la vanité; pour celle-ci, rien n'en corrige que l'expérience, si toutefois quelque chose en peut corriger; à sa naissance au moins on peut l'empêcher de croître, N'allez donc pas vous perdre en beaux raisonnemens, pour prouver à l'adolescent qu'il est homme comme les autres, & fujet aux mêmes foiblesses. Faites le lui sentir, ou jamais il ne le faura. C'est encore ici un cas d'exception à mes propres regles; c'est le cas d'exposer volontairement mon Eleve à tous les accidens qui peuvent lui prouver qu'il n'est pas plus fage que nous. L'aventure du Bateleur feroit répétée en mille manieres; je laifferois aux flatteurs prendre tout leur avantage avec lui; fi des étourdis l'entraînoient dans quelque extravagance, je lui en laifferois courir le danger; fi des filoux l'attaquoient au ieu, je le leur livrerois pour en faire leur duce (20); je le laifferois encenfer, plumer, dévalifer par eux; & quand , l'avant mis à fec, ils finiroient par se moquer de lui, je les remercierois encore, en fa préfence, des lecons qu'ils ont bien voulu lui donner. Les feuls piéges dont je le garartirois avec foin, seroient ceux des Courtisanes, Les seuls

(20) Au refte, notre Eleve donnera peu dans ce pi'ge, lui que tant d'amufemens environnent, lui qui ne s'ennuya de fa vie, & qui fait à peine à quoi fert l'argent. Les deux mobiles avec lefquels on conduit les enfans étant l'intérêt & la vanité, ces deux mémes mobiles fervent sux courtifanes & aux eferces pour s'emparer d'eux dans la fuite. Quand vous voyez exciter leur avidité par des prix, par des recompenfes, quand vous les voyez appliudit à dix ans dans un acle publie; ménagemens que j'aurois pour lui, firoient de partager cous les dangers que je lui hilíferois courir, & tous les affronts que je lui laifferois recevoir. Pendurerois tout en filence, fans plainte, fans reproche,' fans jamais lui en dire un feul mot; & foyez für qu'avec cette diferétion bien foutenue, tout ce qu'il m'aura vu fouffir pour lui fera plus d'imprefiion fur fon cœur, que ce qu'il aura fouffert lui-même.

Je ne puis m'empécher de relever ici la fauste des gouverneurs qui, pour jouer fottement les fages, rabaissen leurs Eleves, affechent de les traiter toujours en enfans, & de se distinguer toujours d'eux dans tout ce qu'ils leur sont aire. Loin de ravaler ainsi leurs jeunes courages, n'épargnez rien pour leur élever l'ame; faites-en vos égaux afin qu'ils le déviennent, & s'ils ne peuvent encore s'élever à vous, descendez à eux sans houte, sans skrupule. Songez que vorte honneur n'est plus dans vous, mais dans votre Eleve; partagez ses fautes pour l'en corriger; chargez-vous de sh honte pour l'essacer i imitez ce brave Romain qui, voyant suir son armée & ne pouvant la rallier, se mit à suir se si la tête de ses foldats, en criant: ils ne suyent pas, ils suivent leur capitaine. Fut-il déconoré pour cela? tant s'en faut : en sacrifiant ainst se gloire il l'augmenta. La force du devoir, la beauté de la gloire il l'augmenta.

au Collège, vous voyez comment on leur fera laisser à vingt leur bourse, dans un brelan & leur santé dans un mauvais lizu. Il y a toujours à parier que le plus favant de sa classe deviendra le plus joueur & le plus débauché. Or les moyens dont on de la classe dans de la classe de la class n'ula point dans l'enfance n'ont point dans la jeuneffe le même abus. Mais, on doit fe fouvenir qu'lci ma conflante maxime est de mettre partout la chose au pis. Je cherche d'abord à prévenir le vice, & puis je le fuppose, afin d'y remedier. vertu entraînent malgré nous nos suffrages & renverient nos infenéis préjugés. Si je recevois un foufflet en rempliflant mes fonctions auprès d'Emile, Join de me venger de ce foufflet, p'irois par-tout m'en vanter, & je doute qu'il y eût dans le monde un homme affez vil ("), pour ne pas m'en refpecter davantage.

Ce n'est pas que l'Eleve doive supposer dans le maître des lumieres aussi bornées que les siennes, & la même facilité à se laisser séduire. Cette opinion est bonne pour un enfant qui ne fachant rien voir, rien comparer, met tout le monde à fa portée, & ne donne fa confiance qu'à ceux qui favent s'y mettre en effet, Mais un jeune homme de l'âge d'Emile, & aussi sensé que lui, n'est plus assez sot pour prendre ainsi le change, & il ne feroit pas bon qu'il le prît, La confiance qu'il doit avoir en fon gouverneur est d'une autre espece; elle doit porter sur l'autorité de la raison, sur la supériorité des lumieres, fur les avantages que le jeune homme est en état de connoître . & dont il fent l'utilité pour lui. Une longue expérience l'a convaincu qu'il est aimé de son conducteur : que ce conducteur est un homme sage, éclairé, qui, voulant fon bonheur, fait ce qui peut le lui procurer. Il dôit favoir que', pour son propre intérêt, il lui convient d'écouter ses avis. Or si le maître se laissoit tromper comme le disciple, il perdroit le droit d'en exiger de la déférence & de lui donner des leçons, Ençore moins l'Eleve doit-il supposer que le maître le laisse à dessein tomber dans des piéges, & tend

<sup>(\*)</sup> Je me trompois, j'en ai découvert un ; c'est M. Formey.

des embuches à sa simplicité. Que faut-il donc faire pour éviter à la fois ces deux inconvéniens? Ce qu'il y a de meilleur & de plus naturel, être fimple & vrai comme lui, l'avertir des périls auxquels il s'expose, les lui montrer clairement, fensiblement; mais sans exagération, sans humeur, fans pédantesque étalage; sur-tout sans lui donner vos avis pour des ordres, jusqu'à ce qu'ils le soient devenus, & que ce ton impérieux foit abfolument nécessaire. S'obstine-4-il après cela, comme il fera très-fouvent? Alors ne lui dires plus rien; laissez-le en liberté, suivez-le, imitez-le, & cela galment, franchement; livrez-vous, amusez-vous autant que lui, s'il est possible. Si les consequences deviennent trop fortes, vous êtes toujours là pour les arrêter; & cependant combien le jeune homme, témoin de votre prévoyance & de votre complaifance, ne doit-il pas être à la fois frappé de l'une & touché de l'autre ? Toutes ses fautes sont autant de liens qu'il vous fournit pour le retenir au besoin. Or ce qui fait ici le plus grand art du maître, c'est d'amener les occasions & de diriger les exhortations, de maniere qu'il fache d'avance quand le jeune homme cédera. & quand il s'obstinera, afin de l'environner par-tout des lecons de l'expérience, fans jamais l'exposer à de trop grands dangers.

Avertiflez - le de fes fautes avant qu'il y tombe; quand il y eft tombé ne les lui reprochez point, vous ne feriez qu'enflammer & mutiner fon amour-propre. Une leçon qui révolte ne profite pas. Je ne connois rien de plus inepte que ce mot : Je vous Pavois bien dit. Le meilleur moyen de faite qu'il fe souvienne de ce qu'on, lui a dit, eft de

paroître l'avoir oublié. Tout au contraire, quand vous le verrez honteux de ne vous avoir pas cru, effacez doucement cette humiliation par de bonnes paroles. Il s'affectionnera furement à vous, en voyant que vous vous oubliez pour lui, & qu'au lieu d'achever de l'écrafer, vous le confolez. Mais fà son chagrin vous ajouvez des reproches, il vous prendra en haine, & fe fera une loi de ne plus vous écouter, comme pour vous prouver qu'il ne pense pas comme vous fur l'importance de vos avis.

Le tour de vos confolations peut encore être pour lui une inftruêtion d'autant plus utile, qu'il ne s'en défiera pas. En lui difant, je fuppofe, que mille autres font les mémes fautes, vous le mettez loin de fon compte, vous le corrigez en ne paroiffant que le plaindre : car pour celui qui croit valoir mieux que les autres hommes, c'eft une excufe bien mortifiante que de se confoler par leur exemple; c'eft concevoir que le plus qu'il peut prétendre, c'est qu'ils ne valent pas mieux que lui.

Le tems des fautes est celui des fables. En cenfurant le coupable fous un masque étranger, on l'instruit fans l'offenser; & il comprend alors que l'apologue n'est pas un mensonge, par la vérité dont il se fait l'application. L'enfant qu'on n'a jamais trompé par des louanges, n'entend rien à la fable que j'ai c'i-devant examinée; mais l'étourdi qui vient d'être la dupe d'un flatteur, conçoit à merveille que le corbeau n'étoir qu'un sot, Ansi d'un fait il tire une maxime; & l'expérience, qu'il eût bientôt oubliée, se grave, au moyen de la fable, dans son jugement. Il n'y a point de

de connoissance morale qu'on ne puisse acquérir par l'expétience d'autrui ou par la fienne. Dans les cas où cette expérience est dangereuse, au lieu de la faire soi -même, on tire sa leçon de l'histoire. Quand l'épreuve est sans conséquence, il est bon que le jeune homme y restre exposé; puis, au moyen de l'apologue, on rédige en maximes les cas particuliers qui lui sont connus.

Je n'entends pas pourtant que ces maximes doivent être développées ni même énoncées. Rien n'est si vain, si mal entendu, que la morale par laquelle on termine la plupart des fables; comme si cette morale n'étoit pas ou ne devoit pas être étendue dans la fable même, de maniere à la rendre fensible au lecteur. Pourquoi donc, en ajoutant cette morale à la fin , lui ôter le plaisir de la trouver de son chef. Le talent d'instruire est de faire que le disciple se plaise à l'instruction. Or, pour qu'il s'y plaife, il ne faut pas que son esprit reste tellement passif à tout ce que vous lui dites, qu'il n'ait abfolument rien à faire pour vous entendre. Il faut que l'amour-propre du maître laisse toujours quelque prise au fien ; il faut qu'il se puisse dire ; je conçois , je pénetre , i'agis, je m'instruis. Une des choses qui rendent ennuyeux le pantalon de la comédie italienne, est le foin qu'il prend d'interpréter au parterre des platifes qu'on n'entend déjà que trop. Je ne veux point qu'un gouverneur foit pantalon, encore moins un Auteur. Il faut toujours se faire entendre; mais il ne faut pas tout dire : celui qui dit tout dit peu de choses, car à la fin on ne l'écoute plus. Que fignifient ces quatre vers que La Fontaine ajoute à la fable de la grenouille qui s'enfie? A-t-il peur qu'on ne l'air pas compris? A-t-il befoin, ce grand peintre, d'écrire les noms au-deffous des objets qu'il peint? Loin de généralifer par-là fà morale, il la particularife, il la reftreint, en quelque forte, aux exemples cirés, & empéche qu'on ne l'applique à d'autres. Je voudrois qu'avant de mettre les fables de cet Auteur inimitable entre les mains d'un jeune homme, on en retranchla toutes ces conclutions par lefquelles il prend la peine d'expliquer ce qu'il vient de dire auffi clairement qu'agréablement. Si votre Eleve n'entend la fable qu'à l'aide de l'explication, floyca für qu'il ne l'entendra pas même ainfi.

Il importeroit encore de donner à ces fables un ordre plus didaâtique & plus conforme au progrès des fentimens & des lumieres du jeune adolecent. Conçoit - on rien de moins raifonnable que d'aller fuivre exacement l'ordre numérique du livre, fans égard au befoin ni à l'occasion? D'abord le corbeau, puis la cigale (\*), puis la grenouille, puis les deux mulets, &cc. l'ai fur le cœur ces deux mulets, parce que je me fouviens d'avoir vu un enfant élevé pour la finance, & qu'on écourdifloit de l'emploi qu'il alloit remplir, lire certe fable, l'apprendre, la dire, la redire cent & cent fois, fans en tirer jamais la moindre objection contre le métier auquel il écoit deftiné. Non - fœulement je n'ai jamais vu d'enfans faire aucune application folide des fables qu'ils apprenoient; mais je n'ai jamais vu que perfonne se fouciat de leur faire faire cette application. Le prétexte de cette étude eft l'inférier cette application.

<sup>(\*)</sup> Il faut encore appliquer ici la correction de M. Formey, C'est la eigale, puis le corbeau, &c.

truction morale; mais le véritable objet de la mere & de l'enfant, n'eft que d'occuper de lui toute une compagnie tandis qu'il récite fes fables : aufil les oublie - t - il toutes en grandiffant, lorqu'il n'eft plus queftion de les réciter, mais d'en profiter. Encore une fois, il n'appartient qu'aux hommes de s'inftruire dans les fables, & voici pour Emile le tems de companger.

Je montre de loin, car ie ne veux pas non plus tout dire. les routes qui détournent de la bonne, afin qu'on apprenne à les éviter. Je crois qu'en fuivant celle que j'ai marquée, votre Eleve achetera la connoissance des hommes & de soi - même au meilleur marché qu'il est possible, que vous le mettrez au point de contempler les jeux de la fortune fans envier le fort de ses favoris, & d'être content de lui sans se croire plus fage que les autres. Vous avez auffi commencé à le rendre acteur pour le rendre spectateur, il faut achever; car du parterre on voit les objets tels qu'ils paroissent; mais de la scene on les voit tels qu'ils font. Pour embrasser le tout il faut se mettre dans le point de vue ; il faut approcher pour voir les détails. Mais à quel titre un jeune homme entrera - t - il dans les affaires du monde? Quel droit a-t-il d'être initié dans ces mysteres ténébreux? Des intrigues de plaisir bornent les intérêts de son âge : il ne dispose encore que de lui-même . c'est comme s'il ne disposoit de rien. L'homme est la plus vile des marchandifes; & parmi nos importans droits de propriété, celui de la personne est toujours le moindre de tous.

Quand je vois que dans l'âge de la plus grande activité, l'on borne les jeunes gens à des études purement spéculatives, & qu'après, sans la moindre expérience, ils sont tout d'un coup jettés dans le monde & dans les affaires , je trouve ou'on ne choque pas moins la raifon que la Nature . & ie ne fuis plus furpris que si peu de gens sachent se conduire. Par quel bizarre tour d'esprit nous apprend-on tant de choses inutiles, tandis que l'art d'agir est compté pour rien ? On prétend nous former pour la fociété . & l'on nous instruit comme si chacun de nous devoit passer sa vie à penser seul dans sa cellule. ou à traiter des sujets en l'air avec des indifférens. Vous croyez apprendre à vivre à vos enfans, en leur enseignant certaines contorsions du corps & certaines formules de paroles qui ne fignifient rien. Moi auffi , i'ai appris à vivre à mon Emile, car je lui ai appris à vivre avec lui-même, & de plus à favoir gagner fon pain : mais ce n'est pas assez. Pour vivre dans le monde il faut savoir traiter avec les hommes, il faut connoître les instrumens qui donnent prife fur eux ; il faut calculer l'action & réaction de l'intérêt particulier dans la fociété civile. & prévoir si juste les événemens, qu'on foit rarement trompé dans ses entreprifes, ou qu'on ait du moins toujours pris les meilleurs movens pour réuffir. Les loix ne permettent pas aux jeunes gens de faire leurs propres affaires & de disposer de leurpropre bien ; mais que leur ferviroient ces précautions , si . jusqu'à l'âge prescrit, ils ne pouvoient acquérir aucune expérience? Ils n'auroient rien gagné d'attendre, & feroient. tout auffi neufs à vingt-cinq ans qu'à quinze. Sans doute . il faut empêcher qu'un jeune homme, aveuglé par son ignorance ou trompé par fes passions, ne se fasse du mal à luimême; mais à tout âge il est permis d'être bienfaisant, à tout âge on peut protéger, sous la direction d'un homme sage, les malheureux qui n'ont besoin que d'appui.

Les nourrices, les meres s'attachent aux enfans par les foins qu'elles leur rendent ; l'exercice des vertus fociales porte au fond des cœurs l'amour de l'humanité; c'est en faisant le bien qu'on devient bon, je ne connois point de pratique plus fière. Occupez votre Eleve à toutes les bonnes actions qui sont à sa portée; que l'intérêt des indigens soit toujours le fien : qu'il ne les affifte pas feulement de fa bourfe, mais de ses soins; qu'il les serve, qu'il les protége, qu'il leur confacre sa personne & son tems; qu'il se fasse leur homme d'affaires, il ne remplira de sa vie un si noble emploi. Combien d'opprimés, qu'on n'eût jamais écourés, obtiendront justice, quand il la demandera pour eux avec cette intrépide fermeré que donne l'exercice de la vertu ; quand il forcera les portes des Grands & des Riches; quand il ira, s'il le faut , jusqu'aux pieds du Trône faire entendre la voix des infortunés . à qui tous les abords font fermés par leur mifere . & que la crainte d'être punis des maux qu'on leur fait, empêche même d'ofer s'en plaindre.

Mais ferons-nous d'Emile un chevalier errant, un redreffeur des torts, un paladin? Ira-t-il s'ingérer dans les affaires publiques, faire le fage & le défenseur des loix chez les Grands, chez les Magistrats, chez le Prince, faire le folliciteur chez les Juges & l'Avocat dans les tribunaux? Je ne sais rien de tout cela. Les noms badins & ridicules ne changent rien à la nature des choses. Il fera tout ce qu'il sût être utile & bon. Il ne fera rien de plus, & îl sût que rien n'est utile & bon pour lui, de ce qui ne convient pas à son âge. Il sût que son premier devoir est envers lui-même, que les jeunes gens doivent se désier d'eux, être circonspects dans leur conduite, respectueux devant les gens plus âgés, retenus & discrets à parler sans sujet, modestes dans les choses indissérentes, mais hardis à bien faire & courageux à dire la vérité. Tels étoient ces illustres Romains, qui, avant d'être admis dans les charges, passiones leur jeunesse à poursuivre le crime & à désendre l'innocence, sans autre intérêt que celui de s'instruire, en servant la justice & protégeant les bonnes mœurs.

Emile n'aime ni le bruit, ni les querelles, non-feulement entre les hommes (11), pas même entre les animaux. Il n'excita jamais deux chiens à fe battre; jamais il ne fit pourfuivre un chat par un chien. Cet efprit de paix est un esset de son éducation, qui, n'ayant point somenté l'amour-pro-

(21) Mist fi on lui sherche querelle à lui-mine, commente fe onduirs-til ? Je réponds qu'il a'unar jamis de querelle, qu'il ne s' prétera jamis sifec pour en avoir. Mais enfin pourfisir-son, qui efte qui et à l'absi d'un fautlet ou d'un d'ament de la par d'un brust, d'un ivrogne oud'un brave coquin, qui pour avoir le plaifit de urer fion homme, commence par le déthonnerr l'eft auur chofe; il ne fius prion que l'honneur des citoyens ni leur vie fibrit à la merd d'un bestal, d'un irrogne ou d'un brave coquin, & rivogne ou d'un brave coquin, & rivon ne peut pas plus fe précie d'un pareil accident que de la chute d'une tuile. Un fouillet & un dédune tuile. Un fouillet & un dédune tuile un que mult fagelle ne peut prévenir & dont au Tribunal ne peut venjer foifent. L'infant en peut venjer foifent. L'infant fance des loix lui rend donc en cela fon indépendance; il et al air d'en l'arguer l'origne d'un la contra d'un la compara de la la cital de la Loi Naurrelle; il fe doit infât et la Loi Naurrelle; il fe doit justice & peut le la fe le feut en le fe le feut en le fe le feut en le feut feut en le feut en le feut en le feut feut en le feut en le feut en le feut feut en le feu

pre & la haute opinion de lui-même, l'a détourné de chercher fes plaifirs dans la domination, & dans le malheur d'autrui. Il fouffre quand il voit fouffrir ; c'est un sentiment naturel. Ce qui fait qu'un jeune homme s'endurcit & se complait à voir tourmenter un être fensible, c'est quand un retour de vanité le fait se regarder comme exempt des mêmes peines par sa sagesse ou par sa supériorité. Celui qu'on a garanti de ce tour d'esprit, ne sauroit tomber dans le vice qui en est l'ouvrage. Emile aime donc la paix. L'image du bonheur le flatte; & quand il peut contribuer à le produire, c'est un moyen de plus de le partager. Je n'ai pas supposé. qu'en voyant des malheureux, il n'auroit pour eux que certe pitié stérile & cruelle, qui se contente de plaindre les maux qu'elle peut guérir. Sa bienfaifance active lui donne bientôr des lumieres au'avec un cœur plus dur il n'eût point acquifes, ou qu'il eût acquifes beaucoup plus tard. S'il voit régner la discorde entre ses camarades, il cherche à les réconcilier : s'il voit des affligés , il s'informe du finer de leurs peines : s'il voit deux hommes se hair, il veut con-

Il n'y a fur la terre nul gouvernement affez infenfe pour le punit et fe l'être faite en pareillea. Je ne dis pas qu'il doive s'aller batter, c'est une extravagance ; je dis qu'il fe doit justice d'qu'il en et le fu difpenficieur. Sans tant de vains Edits contre les duels, fi j'étois Souverain, je réponds qu'il n'y autor jammis ni Gutflee, ni démenti l'autorné dans mes Etats, & cela par un moyen furt fimple dont les Tribunaux ne se méleroient point. Quoiqu'il en foit, Emile fait en pareil cas la justice qu'il se doit à lou-mème, & Fexemple qu'il doit à la sureté des gens d'honneur. Il ne dépend pas de l'honme le plus serme d'empécher qu'on ne l'infulte, mais il dépend de lui d'empécher qu'on ne se vaute longecems de l'avoit insulté. noître la cause de leur inimité: s'il voit un opprimé gémit des vexations du puissant & du riche, il cherche de quelles manœuvres se couvrent ces vexations; & dans l'intérét qu'il prend à tous les missenbles, les moyens de finir leurs maux ne sont jamais indifférens pour lui. Qu'avons-nous donc à faire pour tirer parti de ces dispositions d'une maniere convenable à son âge? De régler ses soins & ses connoissances, & d'employer son zele à les augmenter.

Je ne me lasse point de le redire: mettez toutes les leçons des jeunes gens en astions plutôt qu'en discours. Qu'ils n'apprennent rien dans les livres de ce que l'expérience peut leur enséignet. Quel extravagant projet de les exercer à parler fans fujet de rien dire; de croire leur faire sentir, sur les bancs d'un College, l'ênergie du langage des passions; & toute la force de l'art de persuader, sans intérêt de rien persuader à personne! Tous les préceptes de la Rhétorique ne semblent qu'un pur verbiage à quiconque n'en sent pas l'usige pour son prosit. Qu'importe à un écolier de savoir comment s'y prit Annibal pour déterminer ses foldats à passer les lesse? Si au lieu de ces magnisiques harangues vous lui distez comment il doit s'y prendre pour porter son Préset à lui donner congé, soyez sur qu'il seroit plus attentif à vos regles.

Si je voulois enfeigner la Rhétorique à un jeune homme; dont toutes les paffions fuffent déjà développées, je lui préfenterois fans ceffe des objets propres à flatter ces paffions, & j'examinerois avec lui quel langage il doit tenir aux autres hommes, pour les engager à favorifer fes destre. Mais mon Emile Emile n'est pas dans une situation si avantageuse à l'art oratoire. Bond presque au seul nécessiaire physique, il a moins
besoin des autres que les autres n'ont besoin de lui; &
n'ayant rien à leur demander pour lui-même, ce qu'il veut
leur persuader ne le touche pas d'affez près pour l'émouvoir
excessivement. Il suit de-là qu'en général il doit avoir un
langage simple & peu siguré. Il parle ordinairement au propre, & seulement pour être entendu. Il est peu sententieux,
parce qu'il n'a pas appris à généraliser ses idées; il a peu
d'images, parce qu'il est rarement pussonné.

Ce n'est pas pourrant qu'il soit rout-à-saie flegmatique & froid. Ni son âge, ni ses mœurs, ni ses goûts ne le permettent. Dans le feu de l'adolectence, les espriss wissians retenus & cohobés dans son sang, portent à son jeune cœur une chaleur qui brille dans ses regards, qu'on sent dans ses adions. Son languge a pris de l'accurs, qu'on voit dans ses adions. Son languge a pris de l'accurs & quelquesois de la véhémence. Le noble sentiment qui l'inspire lui donne de la force & de l'élévation; pénétré du tendre amour de l'humanité, il transmet en parlant les mouvemens de son ame; sa généreuse franchise a je ne sais quoi de plus enchanteur que l'artissieus éloquence des autres, ou plutôt lui seul est véritablement éloquent, puisqu'il n'a qu'à montrer qu'il sent pour le communiquer à ceux qui l'écoutent.

Plus j'y penfe, plus je trouve qu'en mettant ainfi la bienfaifance en action & tirant de nos bons ou mauvais fuccès des réllexions fur leurs caufes, il y a peu de connoiffances utiles qu'on ne puiffe cultiver dans l'efprit d'un jeune homme, & qu'avec tout le vrai favoir qu'on peut acquérir dans les

Emile. Tome L.

Colleges, il acquerra de plus une fcience plus importante encore, qui est l'application de cet acquis aux usages de la vei. Il n'est pas possible que, prenant tant d'intérêt à ses semblables, il n'apprenne de bonne heure à pester & apprécier leurs aditions, leur goûts, leurs platifirs, & à donner en général une plus juste valeur à ce qui peut contribuer ou nuire au bonheur des hommes, que ceux qui, ne s'intéressant à personne, ne font jamais rien pour autrui. Ceux qui ne traitent jamais que leurs propres affaires, se passionnent trop pour juger fainement des choses. Rapportant tout à eux seuls & réglant sur leur luriére les idées du bien & du mal, ils se reimplistent l'esprit de mille préjugés ridicules, & dans tout ce qui porte atteinte à leur moindre avantage, ils voient aussi- tot le bouleversement de tout l'univers.

Eendons l'anour-propre fur les autres êtres, nous se transformerons en vertu, & il n'y a point de cœur d'homme dans lequel cette vertu n'ât sa racine. Moins l'objet de nos soins tient immédiatement à nous-mêmes, moins l'illusion de l'intréét-particulier est à craindre; plus on généralise cet intérét, plus il devient équitable, & l'amour du genre humain n'est autre chose en nous que l'amour de la justice. Voulons-nous donc qu'Emile aime la vérité, voulons-nous qu'il la connoisse? Dans les assaires tenons-le toujours loin de lui. Plus ses soins seront confacrés au bonheur d'autrui, plus ils front éclairés & sages, & moins il se trompera sur ce qui est bien ou mal : mais ne fousfrons jamais en lui de présérence aveugle, s'onofée uniquement sur des acceptions de personnes ou sur d'injustes préventions. Et pourquoi nuivoir-

il à l'un pour fervir l'autre? Peu lui importe à qui tombe un plus grand bonheur en partage, pourvu qu'il concoure au plus grand bonheur de tous: c'est le premier intérêt du fage, après l'intérêt privé; car chacun est partie de son espece, & non d'un autre individu.

Pour empécher la pitié de dégénérer en foibleffe, il faut donc la généralifer, & l'étendre fur tout le genre humain. Alors on ne s'y livre qu'autant qu'elle eft d'accord avec la juflice, parce que de toutes les vertus, la juflice eft celle qui concourt le plus au bien commun des hommes. Il faut par raifon, par amour pour nous, avoir pitié de notre efpece encore plus que de notre prochain, & c'est une trèsgrande cruauté envers les hommes que la pitié pour les méchans.

Au reste, il faut se souvenir que tous ces moyens, par lefquels je jette ainsi mon Eleve hors de lui-méme, ont cependant toujours un rapport direch à lui; puisque non-seulement il en résulte une jouissance intérieure, mais qu'en le rendant biensassant au prosit des autres, je travaille à sa propre instruction.

P'ai d'abord donné les moyens, & maintenant j'en montre l'effet. Quelles grandes vues je vois s'arranger peu-à-peu dans fa tête! Quels fentimens fublimes étouffent dans fon cœur le germe des petites paffions! Quelle netteré de judiciaire! Quelle juftesse de raison je vois se former en lui de ses penchans cultivés, de l'expérience qui concentre les vœux d'une ame grande dans l'étroite borne des possibles & fait gu'un homme supérieur aux autres, ne pouvant les élever à fa mesure, sait s'abaisser à la leur! Les vrais principes du juste, les vrais modeles du beau, tous les rapports moraux des êtres, toutes les idées de l'ordre se gravent dans son entendement; il voit la place de chaque chose & la cause qui l'en écarre; il voit ce qui peut faire le bien & ce qui l'empéche. Sans avoir éprouvé les passions humaines il connoit leurs illussons & leur ieu.

l'avance attiré par la force des choses, mais sans m'en impofer fur les jugemens des Lecteurs. Depuis long-tems ils me voient dans le pays des chimeres ; moi je les vois toujours dans le pays des préjugés. En m'écartant si fort des opinions vulgaires, je ne cesse de les avoir présentes à mon esprit : je les examine . je les médite . non pour les suivre ni pour les fuir, mais pour les pefer à la balance du raifonnement. Toutes les fois qu'il me force à m'écarter d'elles . instruit par l'expérience, ie me tiens déjà pour dit qu'ils ne m'imiteront pas : ic fais que s'obstinant à n'imaginer que ce qu'ils voient, ils prendront le jeune homme que je figure pour un être invaginaire & fantastique, parce qu'il differe de ceux auxquels ils le comparent ; fans fonger qu'il faut bien qu'il en differe, puisqu'élevé tout différemment, affecté de fentimens tout contraires, inflruit tout autrement qu'eux, il seroit beaucoup plus surprenant qu'il leur ressemblat que d'être tel que je le suppose. Ce n'est pas l'homme de l'homme, c'est l'homme de la Nature. Assurément il doit être fort étranger à leurs yeux.

En commençant cet ouvrage, je ne supposois rien que tout le monde ne pût observer ainsi que moi, parce qu'il

est un point, savoir la naissance de l'homme, duquel nous partons tous également; mais plus nous avançons, moi pour cultiver la Nature, & vous pour la dépraver, plus nous nous éloignons les uns des autres. Mon Eleve à fix ans différoit peu des voirces que vous n'aviez pas eu le tems de défigurer; maintenant lis n'ont plus rien de semblable, & l'àge de l'homme-fait dont il approche, doit le montrer sous une forme absolument disférente, si je n'ai pas perdu tous mes foins. La quantité d'acquis est peu-cfree affec égale de part & d'autre; mais les choses acquises ne se ressemblent, point. Vous étes étonnés de trouver à l'un des sentienes sublimes dont les autres n'ont pas le moindre germe; mais considérez aussi que ceux-ci sont déjà tous Philosophes & Théologiens, avant qu'Emile sache ce que c'est une bilostophie & ou'il ait même entendu parlet de Dieu.

Si donc on venoit me dire: rien de ce que vous suppofez n'exifte; les jeunes gens ne sont point faits ainsi; ils ont relle ou telle passion; ils sont ceci ou cela; c'est comme si l'on nioit que jamais poirier sût un grand arbre, parce qu'on n'en voit que de nains dans nos jardins.

Je prie ces juges fi prompts à la cenfure, de confidérer que j'y ai probablement réfléchi plus long-tems, & que n'ayant nul intérêt à leur en impofer, j'ai droit d'exiger qu'ils fe donnent au moius le tems de chercher en quoi je me trompe: qu'ils examinent bien la confitution de l'hommer, qu'ils fuent les premiers développemens du cœur dans telle ou telle circonflance, afin de voir combien un individu peut différer

d'un autre par la force de l'éducation, qu'enfuite ils comparent la mienne aux effets que je lui donne, & qu'ils disent en quoi j'ai mal raisonné, je n'aurai rien à répondre.

Ce qui me rend plus affirmatif, & je crois plus excutible de l'ètre, c'elf qu'au licu de me livrer à l'esprit de système, je donne le moins qu'il est possible au raisonnement, & ne me sie qu'à l'obsérvation. Je ne me sonde point sur ce que j'ai imaginé, mais sur ce que j'ai vu. Il est vrai que je n'ai pas rensermé mes expériences dans l'enceinte des murs d'une ville, ni dans un seul ordre de gens: mais après avoir comparé tout autant de rangs & de peuples que j'en ai pu voir dans une vie passice à les obsérver, j'ai retranché, comme arristicel, ce qui étoit d'un peuple & non pas d'un autre; a n'ai regardé, comme apparrenant incontestablement à l'homme, que ce qui étoit commun à tous, à quelque âge, dans quelque rang, & dans quelque nation que ce sit.

Or, fi fuivant cette méthode vous fuivez dès l'enfance un jeune homme qui n'aura point reçu de forme particuliere, & qui tiendra le moins qu'il est possible à l'autorité & à l'opinion d'autrui, à qui de mon Eleve ou des vôtres pensez-vous qu'il resiemblera le plus ? Voilà, ce me semble, la question qu'il faut résoudre pour suvoir si je me suis égaré.

L'homme ne commence pas aifément à pegér ; mais fitôt qu'il commence il ne ceffe plus. Quiconque a penfé penfera roujours ; & l'enrendement une fois exercé à la réflexion , ne peut plus refler en repos. On pourroit donc croire que l'efprit humain n'est point naturellemgnt si prompt à s'ouvrir, & qu'après lui avoir donné des facilités qu'il n'a pas, je le tiens trop long-tems inscrit dans un cercle d'idées qu'il doit avoir franchi.

Mais confidérez premierement que voulant former l'homme de la Nature, il ne s'agit pas pour cela d'en faire un fauvage, & de le reléguer au fond des bois; mais qu'enfermé dans le tourbillon focial, il fuffit qu'il ne s'y laiffe entraîner ni par les passions, ni par les opinions des hommes, qu'il voie par ses yeux, qu'il sente par son cœur, qu'aucune autorité ne le gouverne hors celle de sa propre raison. Dans cette position il est clair que la multitude d'objets qui lefrappe, les fréquens sentimens dont il est affecté, les divers moyens de pourvoir à fes besoins réels, doivent lui donner beaucoup d'idées qu'il n'auroit jamais eues, ou qu'il eût acquifes plus lentement. Le progrès naturel à l'esprit est accéléré, mais non renversé. Le même homme qui doit rester stupide dans les sorêts, doit devenir raisonnable & sensé dans les villes, quand il y fera fimple spectateur. Rien n'est plus propre à rendre fage que les folics qu'on voit fans les partager; & celui même qui les partage s'instruit encore. pourvu qu'il n'en soit pas la dupe, & qu'il n'y porte par l'erreur de ceux qui les font,

Confidérez aufii que, bornés par nos facultés aux chofes fenfibles, nous n'offrons prefque aucune prife aux notions abfraites de la philofophie & aux idées purement intellectuelles. Pour y atteindre il faut, ou nous dégager du corps, auquel nous fommes fi fortement attachés, ou faire d'objet en objet un progrès gradule & lent, ou enfin franchir rapidement & prefique d'un faut l'intervalle, par un pas de géant dont l'enfance n'est pas capable, & pour lequel il faut même aux hommes bien des échelons faits exprès pour eux. La premiere idée abstraite est le premier de ces échelons; mais j'ai bien de la peine à voir comment on s'avisé de le confruire.

L'Etre incompréhenfible qui embraffe tout, qui donne le mouvement au monde, & forme tout le fyithème des étres, n'eft ni vifible à nos yeux, ni palpable à nos mains; il échappe à rous nos fens. L'ouvrage se montre; mais l'ouvrier se cache. Ce n'est pas une perite affaire de connoître enfin qu'il existe, & quand nous fommes parvenus là, quand nous nous demandons quel est -il, où est -il l' notre esprit se confond, s'égrar, & nous ne suvons plus que penser.

Locke veut qu'on conumence par l'étude des espiris , & qu'on passe ensuite à celle des corps : cette méthode est celle de la superfition , des préjugés , de l'erreur : ce n'est point celle de la raison , ni même de la Nature bien ordonnée , c'est se boucher les yeux pour apprendre à voir. Il faut avoir long-tems étudié les corps pour se faire une véritable notion des espiris & souponner qu'ils existent. L'ordre contraire ne ser ou'à établir le matérialisme.

Puisque nos sens sont les premiers instrumens de nos connoissances, les étres corporels & sensibles sont les seuls dont nous ayons immédiatement l'idée. Ce mot esprit, n'a aucun sens pour quiconque n'a pas philosophé. Un esprit n'est qu'un corps pour le peuple & pour les ensans. N'imaginentils pas des esprits qui crient, qui parlent, qui battent, qui font font du bruit ? or on m'avouera que des esprits qui ont des bras & des langues ressemblent beaucoup à des corps. Voilà pourquoi rous les peuples du monde, sans excepter les Juis, se sont fait des Dieux corporels. Nous-mêmes, avec nos termes d'Esprit, de Trinité, de Personnes, sommes pour la plupart de vrais anthropomorphites. Pavoue qu'on nous apprend à dire que Dieu est par-tout : mais nous croyons aussi que l'air est par-tour, au moins dans notre atmosphere, & le mot ésprit dans son origine ne signisse lui-même que joussité & vent. Sitôt qu'on accourume les gens à dire des mots sans les entendre, il est sacile , après cela, de leur faire dire tout ce qu'on veut.

Le sentiment de notre action sur les autres corps a dû d'abord nous faire croire que quand ils agiffoient fur nous. c'étoit d'une maniere semblable à celle dont nous agissons fur eux. Ainfi l'homme a commencé par animer tous les êtres dont il sentoit l'action. Se sentant moins fort que la plupart de ces êtres, faute de connoître les bornes de leur puissance. il l'a supposée illimitée, & il en sit des dieux aussi-tôt qu'il en fit des corps, Durant les premiers ages, les hommes effrayés de tout, n'ont rien vu de mort dans la nature. L'idée de la matiere n'a pas été moins lente à se former en eux que celle de l'esprit, puisque cette premiere idée est une abstraction elle-même. Ils ont ainsi rempli l'univers de Dieux fenfibles. Les aftres , les vents , les montagnes , les fleuves, les arbres, les villes, les maisons mêmes, tout avoit fon ame, fon Dieu, sa vie. Les marmousets de Laban, les manitous des Sauvages, les fétiches des Négres, tous les Emile. Tome L. LII

ouvrages de la nature & des hommes ont été les premières divinités des mortels : le polythéifine a été leur première religion, & l'idolâtrie leur première culte. Is n'ont pu reconnoître un feul Dieu que quand, généralifant de plus en plus leurs idées, ils ont été en état de remontre à une première caule, gle réunir le lyftleme total des êtres fous une feule idée, & de donner un sens au mot fubflance, lequel est la plus grande des abstractions. Tout enfant qui croit en Dieu et donn nécesflairement idolâtre, ou du moins anthropomorphite; & quand une fois l'imagination a vu Dieu, il est bien rare que l'entendement le conçoive. Voilà précissemen l'erreur où mene l'ordre de Locke.

Parvenu , je ne his comment , à l'idée abltraire de, la fabflance, on voit que pour admettre une fubflance unique, il lui faudroit fuppofer des qualités incompatibles qui s'excluent mutuellement, relles que la penfiée & l'étendue, dont l'une est effentiellement divisible, & dont l'autre exclut toute divisible idé. On conçoir d'ailleurs que la penfiée a, ou fi l'on veut le fentiment, est une qualité primitive & inséparable de la subfance à laquelle elle appartient , qu'il en est de même de l'étendue par rapport à fi fibiliance. D'où l'on conclut que les étres qui perdent une de ces qualités, perdent la fibiliance à laquelle elle appartient ; que par consépuent la mort n'est qu'une séparation de fibiliances, & que les étres où ces deux qualités sont réunies , sont composés des deux subflances auxuellés ces deux nulités sont réunies , sont composés des deux sibiliances auxuellés ces deux nulités sont réunies qualités pomertiennes.

Or , considérez maintenant quelle distance reste encore entre la notion des deux substances & celle de la nature

divine ; entre l'idée incompréhensible de l'action de notre ame sur notre corps, & l'idée de l'action de Dieu sur tous les êtres. Les idées de création, d'annihilation, d'ubiquité, d'éternité, de toute-puissance, celles des attributs divins, toutes ces idées qu'il appartient à si peu d'hommes de voir aussi confuses & aussi obscures qu'elles le sont, & qui n'ont rien d'obscur pour le peuple, parce qu'il n'y comprend rien du tout, comment se présenteront-elles dans toute leur force, c'est-à-dire, dans toute leur obscurité, à de jeunes esprits encore occupés aux premieres opérations des fens. & qui ne concoivent que ce qu'ils touchent? C'est en vain que les abymes de l'infini font ouverts tout autour de nous : un enfant n'en fait point être épouvanté, ses foibles yeux n'en peuvent fonder la profondeur. Tout est infini pour les enfans. ils ne favent mettre de bornes à rien; non qu'ils fassent la mefure fort longue, mais parce qu'ils ont l'entendement court. Pai même remarqué qu'ils mettent l'infini moins audelà qu'au-deçà des dimensions qui leur sont connues. Ils effimeront un espace immense, bien plus par leurs pieds que par leurs yeux; il ne s'étendra pas pour eux plus loin qu'ils ne pourront aller. Si on leur parle de la puissance de Dieu, ils l'effimeront prefque aussi fort que leur pere. En toute chose leur connoissance étant pour eux la mesure des possibles. ils iugent ce qu'on leur dit toujours moindre que ce qu'ils favent. Tels font les jugemens naturels à l'ignorance & à la foiblesse d'esprit. Aiax eût craint de se mesurer avec Achille. & défie Jupiter au combat , parce qu'il connoit Achille , & ne connoit pas Jupiter. Un payfan Suiffe qui se crovoit LII 2

le plus riche des hommes, & à qui l'on tâchoit d'expliquer ce que c'ésoit qu'un Roi, demandoit d'un air fier si le Roi pourroit bien avoir cent vaches à la montagne.

Je prévois combien de Lecleurs feront furpris de me voir fuivre tout le premier âge de mon Eleve fans lui parler de religion. A quinze ans il ne favoit s'il avoit une ame, & peut - être à dix - huit n'eît - il pas encore tems qu'il l'apprenne; car s'il l'apprend plutôt qu'il ne faut, il court rifoue de ne le favoir i amasi.

Si l'avois à peindre la flupidité fâcheuse, je peindrois un pédant enseignant le catéchisme à des ensans; si je voulois rendre un enfant fou, je l'obligerois d'expliquer ce qu'il dit en difant fon catéchisme. On m'objectera que la plupart des dogmes du Christianisme étant des mysteres, attendre que l'esprit humain soit capable de les concevoir, ce n'est pas attendre que l'enfant foit homme, c'est attendre que l'homme ne foit plus. A cela je réponds premierement, qu'il y a des mysteres qu'il est non-seulement impossible à l'homme de concevoir, mais de croire, & que je ne vois pas ce qu'on gagne à les enseigner aux enfans, si ce n'est de leur apprendre à mentir de bonne heure. Je dis de plus, que pour admettre les mysteres, il faut comprendre, au moins, qu'ils font incompréhensibles ; & les enfans ne font pas même capables de cette conception là. Pour l'âge où tout est nivstere, il n'y a point de mysteres proprement dits.

Il faut croire en Dieu pour être fauvé.

- Ce dogme mal entendu est le principe de la sanguinaire in-

tolérance, & la cause de toutes ces vaines instructions qui portent le coup mortel à la raison humaine en l'accourumant à se payer de mots. Sans doute, i în ya pa su moment à perdre pour mériter le salut éternel : mais si pour l'obtenir il suffit de répéter de certaines paroles, se ne vois pas ce qui nous empêche de peupler le Ciel de sansonness & de pies, tout aussi bien que d'enfans.

L'obligation de croire en suppose la possibilité, Le Philofophe" qui ne croit pas a tort, parce qu'il use mal de la raison qu'il a cultivée, & qu'il est en état d'entendre les vérités qu'il rejette. Mais l'enfant qui professe la religion chrétienne, que croit-il? ce qu'il conçoit, & il conçoit si peu ce qu'on lui fait dire, que si vous lui dites le contraire, il l'adoptera tout auffi volontiers. La foi des enfans & de beaucoup d'hommes est une affaire de géographie. Seront - ils récompenfés d'être nés à Rome plutôt qu'à la Mecque. On dit à l'un que Mahomet est le Prophete de Dieu, & il dit que Mahomet est le Prophete de Dieu; on dit à l'autre que Mahomet est un fourbe, & il dit que Mahomer est un fourbe. Chacun des deux eût affirmé ce ou'affirme l'autre s'ils fe fussent trouvés transposés. Peut-on partir de deux dispositions si semblables pour envoyer l'un en Paradis & l'autre en Enfer? Quand un enfant dit qu'il croit en Dieu, ce n'est pas en Dieu qu'il croit, c'est à Pierre ou à Jaques qui lui difent qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu; & il le croit à la maniere d'Euripide,

O Jupiter! car de toi rien sinon Je ne connois seulement que le nom (22).

Nous tenons que nul enfant mort avant l'âge de raison ne sera privé du bonheur éternel; les Catholiques croient la même chose de tous les enfans qui ont reçu le baptéme, quoiqu'ils n'aient jamais entendu parler de Dieu. Il y a donc des cas où l'on peut être sauvé sans croire en Dieu, & ces cas ont lieu, soit dans le resinence, foit dans le démence, quand l'esprit humain est incapable des opérations nécessaires pour reconnoître la Divinité. Toute la distêrence que je vols ici entre vous & moi, est que vous prétendez que les enfans ont à, sept ans cettre aspacité, & que je ne la leur accorde pas même à quinze. Que j'aie tort ou raison, il ne s'agit pas ici d'un article de foi, mais d'une simple obfervation d'histoire naturelle.

Par le même principe, îl est clair que rel homme parveru jusqu'à la vieillesse sans croire en Dieu, ne sera pas pour cela privé de su présence dans l'autre vie si son aveuglement n'a pas été volontaire, & je dis qu'il ne l'est pas toujours. Vous en convenez pour les insensés qu'une maladie prive de leurs qualités spirincelles, mais non de leur qualité d'homme, ni par conséquent du droit aux hiensities de leur Créateur. Pourquoi donc n'en pas convenir aussi pour ceux qui, s'équettrés de route fociété dès leur enfance, auroient

Ménalippe; mais les clameurs du Peuple d'Athenes forcerent Euripide à changer ce commencement.

<sup>(22)</sup> Plutarque, Traité de l'Amour, trad. d'Amyot. C'est ainsi que commençoit d'abord la Tragédie de

mené une vie abfolument fauvage, privés des lumières qu'on n'acquiert que dans le commerce des hommes (13)? Car il est d'une impossibilité démontrée, qu'un pareil Sauvage pût jamais élever ses réflexions jusqu'à la connoissance du vai Dieu. La raison nous dit qu'un homme n'est punissable que par les fautes de sa volonté, & qu'une ignorance invincible ne lui sauroit être imputée à crime. D'où il suit que devant la Justice éternelle rout homme qui croiroit, s'il avoit est lumières nécessaires, est réputé croire, & qu'il n'y aura d'incrédules punis que ceux dont le cœur se ferme à la vérité.

Gardons nous d'annoncer la vérité à ceux qui ne font pas en cate de l'entendre, car c'est y vouloir substituer l'erreux. Il vaudroir mieux n'avoir aucune idée de la Divinité que d'en avoir des idées basses, fantastiques, injurieuses, indignes d'elle; c'est un moindre mul de la méconnoître que de Pourrager. Paimerois mieux, dit le bon Plugarque, qu'on crût qu'il n'y a point de Plutarque au monde, que si l'on distir que Plutarque est injuste, envieux, jaloux, & si tyran, qu'il exige plus qu'il ne laisse se pouvoir de faire.

Le grand mal des images difformes de la Divinité qu'on trace dans l'esprit des enfans, est qu'elles y restent toute leur vie, & qu'ils ne conçoivent plus étant hommes d'autre Dieu que celui des eufans. Pai vu en Suisse une bonne & pieuse mere de famille tellement convaincue de cette maxime, qu'elle ne voulut point instruire son sils de la religion dans le pre-

<sup>(23)</sup> Sut l'état naturel de l'el- fes progrès : Veyen la premiere parprit humain & sur la lenteur de tie du difcours sur l'inégalité.

mier âge, de peur que mécontent de cette instruction grosfiere, il n'en négligeat une meilleure à l'âge de raifon. Cet enfant n'entendoit jamais parler de Dieu qu'avec recueillement & révérence , & fitôt qu'il en vouloit parler lui-même on lui imposoit silence, comme sur un sujet trop sublime & trop grand pour lui. Cette réferve excitoit sa curiosité, & son amour-propre aspiroit au moment de connoître ce mystere qu'on lui cachoit avec tant de foin. Moins on lui parloit de Dieu . moins on fouffroit qu'il en parlât lui-même, & plus il s'en occupoit : cet enfant voyoit Dieu par-tout ; & ce que je craindrois de cet air de mystere indiscretement affecté, feroit qu'en allumant trop l'imagination d'un jeune homme, on n'altérât sa tête, & qu'enfin l'on n'en sit un fanatique au lieu d'en faire un croyant.

Mais ne craignons rien de femblable pour mon Emile. qui, refusant constamment son attention à tout ce qui est au-desfus de sa portée, écoute avec la plus profonde indifférence les choses qu'il n'entend pas. Il y en a tant sur lesquelles il est habitué à dire, cela n'est pas de mon ressort, qu'une de plus ne l'embarrasse gueres; & quand il commence à s'inquiéter de ces grandes questions, ce n'est pas pour les avoir entendu propofer, mais c'est quand le progrès de fes lumieres porte fes recherches de ce côté là.

Nous avons vu par quel chemin l'esprit humain cultivé s'approche de ces mysteres, & je conviendrai volontiers qu'il n'y parvient naturellement au fein de la fociété même, que dans un âge plus avancé. Mais comme il y a dans la même fociété des causes inévitables par lesquelles le progrès des

des pations est accéléré; si l'on n'accéléroit de même le progrès des lumieres qui fervent à régler ces passions, c'est alors qu'on fortiroit véritablement de l'ordre de la Nature, & que l'équilibre seroit rompu. Quand on n'est pas maître de modérer un développement trop rapide, il saut mener avec la même rapidité ceux qui doivent y correspondre, en forte que l'ordre ne soit point interverti, que ce qui doit marcher ensemble ne soit point siterer, es que l'homme, tout entier à tous les momens de sû vie, ne soit pas à tel point par une de ses facultés, & à tel autre point par les autres.

Quelle difficulté je vois s'élever ici! difficulté d'autant plus grande, qu'elle est moins dans les choses que dans la pusillanimité de ceux qui n'ofent la réfoudre : commencons, au moins, par ofer la propofer. Un enfant doit être élevé dans la religion de son pere ; on lui prouve toujours très-bien que cette religion, telle qu'elle soit, est la seule véritable, que toutes les autres ne sont qu'extravagance & absurdité. La force des argumens dépend absolument, sur ce point, du pays où l'on les propose. Qu'un Turc, qui trouve le Christianisme si ridicule à Constantinople, aille voir comment on trouve le Mahométisme à Paris : c'est sur - tout en matiere de religion que l'opinion triomphe. Mais nous qui prétendons fecouer fon joug en toute chose, nous qui ne voulons rien donner à l'autorité, nous qui ne voulons rien enseigner à notre Emile qu'il ne pût apprendre de lui - même par tout pays, dans quelle religion l'éléverons - nous ? à quelle fecte aggrégeronsnous l'homme de la Nature ? La réponse est fort simple, ce me semble; nous ne l'aggrégerons ni à celle-ci , ni à

Emile. Tome L

Mmm

### EMILE, LIVRE IV.

458

celle-là, mais nous le mettrons en état de choisir celle où: le meilleur usage de sa raison doit le conduire.

> Incedo per igne Suppositos cineri doloso.

N'importe; le zele & la bonne foi m'ont jusqu'ici rênui lieu de prudence. Pefipere que ces garants ne m'abandonneront point au besoin. Leceurs, ne craignez pas de moi des
précautions indignes d'un ami de la vérité : je n'oublierai
jamais ma devite; mais il m'est trop permis de me déser.
de mes jugemens. Au lieu de vous dire ici de mon ches ceque je pense, je vous dirai ce que pensoit un homme qui
valoit mieux que moi. Je garantis la vérité des faits qui vont
être rapportés; ils sont réellement arrivés à l'auteur du papier que je vais transferire : c'est à vous de voir si l'on peut
en tirer des réflexions utiles sur le fujet dont il s'agit. Je ne
vous propose point le sentiment d'un autre ou le mien pourregle; je vous l'ossire à examiner.

Fin du premier Volume.

# T ABLE DES MATIERES

CONTENUES EN CE VOLUME.

n. Déligne les notes.

A BBE de St. Pierre ; comment établiffoit ses enfans. page 334 Comment appelloit les hom-Académies, sont des écoles publiques de menfonges. 348 Accent, s'il faut se piquer de n'en point avoir. Ce que le François met à la Les enfans en ont peu. Ibid. Achille, allégorie de son immerfion dans le Styx. \*Comment le Poëte lui ôte le mérite de la valeur. Adivité, furabondante dans les enfans, & défaillante dans les vieillards. Adolescence, fignes des approches

de cet âge. Peut être accélérée ou retardée par l'éducation. Affaires, comment un jeune homme peut les apprendre. 435 Ceux qui ne traitent que les leurs propres, s'y paffion nent trop. Affectation d'un parler modefte, mauvaife avec les enfans. 369 Affronts déshonorans, à qui en appartient la vengeance. 438 n. Age de force. Son emploi. 267 Age prodigieux. Ajax, eût craint Achille & defie Jupiter. Alexandre, croyoit à la vertu. Alimens folides, nourrillent mieux que les liquides. Mmm 2

Alimens des premiers hommes. Anglois, se disent un peuple de 238 bon naturel. 243 5. Amateurs & Amatrices, comment Angloife, à dix ans, excelloit fur font à Paris leurs ouvrages. le clavecin. 231 343 Animaux, ont tous quelque édu-Ibid. Exceptions. cation. 55 Amour, exige des connoissances. Dorment plus l'hiver que l'été. 364 Antoine (Marc), tems où l'hif-A de meilleurs yeux que nous. Ibid. toire de sa vie est instruc-Fixe & rend exclusif le pentive. 423 chant de la Nature. Ibid. Anthropomorphites. 449 . 450 Passions qu'il entraîne à sa suite. Appétit des enfans. 142 Apprentissages, comment Emile en 365 fait deux à la fois. Amour de foi, principe de toutes 342 nos passions. 360 Araignées, quels enfans en ont Toujours bon & conforme à peur. 57 l'ordre. 361 Arme - à - feu. 58 Quelles fortes de paffions en Art de gouverner fans préceptes. 362 Amour-propre, pourquoi n'est ja-Art d'observer les enfans. 337 Arts, en quel ordre l'estime pumais content. 363 Ouelles fortes de paffions en plique les range. naiffent. Ibid. Emile les rangera dans la fienne Devient orgueil dans les granen un ordre inverse. 311 des ames, vanité dans les Autre maniere d'ordonner les-Arts, felon les rapports de petites. 365 Comment se transforme en nécessité qui les lient. 314 Arts fauvages & Arts civils, difvertu.. 442 Analyse. tinction des uns & des au-277 Analogie grammaticale, les enfans 300 la fuivent mieux que nous. Artifan, fon état est le plus indépendant de tous. 329 Angle vifuel, comment nous trom-Artifans des villes, sottement inpe. 227 génieux, 325

263;

189)

Aflyanax. Bons mots, secret pour en trou-Auachement des enfans, n'eft d'abord qu'habitude. 362 Bonié, de tous les attributs de la En quoi l'attachement differe Divinité toute - puissante ; de l'amitié. celui fans lequel on la peut 402 Avertissemens négligés, s'il en faut le moins concevoir. reparler après coup. 377 Bouchers, en quel pays ne sont Auguste, étoit le précepteur de pas reçus en témoignage. 244 fes petits-fils. 26 m Bouillie, nourriture peu faine. 71 Boule roulée entre deux doigts croi-S'il est vrai qu'il ait été heureux. fes. 347 - 353 Autorité, il ne faut rien lui don-Bouffole, comment nous l'invenner quand on ne yeut rien 287 donner à l'opinion. Bruit d'une arme - à - feu. Si celle du maître doit se con-Buffon , (M. de) cité. 14, 52 ,. ferver aux dépens des mœurs. 202 // 401 CADRES dords , à quoi bons .. 243 74 Bâton à moitié plongé dans l'eau. Campagne, renouvelle les générations des villes. 347 ∡8 Berceau. Canard de la foire. 51 B Bibliothèque d'Emile. Caprice, ne vient point de la 307 Bienfaiteurs intéresses, plus comliberté. 173 muns que les obligés ingrats. N'est point l'ouvrage Nature. Biens & maux de la vie hu-Caprices, exemples de la maine examinés. 87 & fuiv. niere d'en guérir un enfant. Bonheur de l'homme naturel, en Ibid .. Cartes géographiques. quoi confifte. 101 272 Si la mesure du bonheur est éga-Caton le Cenfeur, éleva fon fils le dans tous les états. 387 dès le berceau. 26 a.

Cerf - volant.

Chardin, cité.

Nous jugeons trop du bon-

heur fur les apparences. 395

| 402                                 |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Charite, maniere inepte dont on     | préservent des préjugés pour       |
| croit l'inspirer aux enfans.        | celle qu'on a cultivée. 323        |
| 137                                 | Confolations, tour qu'on peut leur |
| Chat, examine tous les objets       | donner pour humilier l'a-          |
| nouveaux. 183                       | mour - propre. 432                 |
| Châtiment, doit être ignoré des     | Contradictions de l'ordre social;  |
| enfans. 113, 133                    | quelle est leur source. 409        |
| Cheval, réflexion sur cet exer-     | Conventions & devoirs, ouvrent     |
| cice. 197                           | la porte à tous les vices.         |
| Chimeres, ornent les objets réels.  | 132                                |
| 253                                 | Corps débile, affoiblit l'ame.     |
| Ciceron , cité. 11                  | \$7 , 400                          |
| Citoyenne. 8                        | Corps humain, différence de l'ha-  |
| Citoyens, ce qu'il faut faire quand | bitude qui lui convient dans       |
| ils font forcés d'être fripons.     | l'exercice, ou dans l'inac-        |
| 316                                 | tion. 188                          |
| Climat. 33                          | Cosmographie, sa premiere lecon.   |
| Climats tempérés, leurs avantages.  | 275                                |
| Ibid.                               | Courage, en quels lieux il faut le |
| Coeffures des enfans. 189           | chercher. 39                       |
| Colleges. 9, 76                     | Courfe. 217.                       |
| Colere. 122                         | Instruction que l'enfant peut      |
| Commander & obeir, mots qui         | tirer de cet exercice. Ibid.       |
| doivent être inconnus à l'en-       | Couvens. 76                        |
| fant. 106                           | Cris des enfans. 60                |
| Concurrence, quand doit ceffer      | Cuisine françoife. 249             |
| d'être un instrument de l'é-        | Culture, un de ses grands précep-  |
| ducation. 306                       | tes est de tout retarder. 400      |
| Confidences, font ordinairement     | Curiofité, fa premiere fource. 270 |
| des nourrices dans les dra-         | Comment fe fait fon dévelop-       |
| mes anciens. 44                     | pement. Ibid.                      |
| Connoissances, leur choix rela-     | Quelle feroit celle d'un Phi-      |
| tivement aux bornes de l'in-        | lofophe relégué dans une Ifle      |
| telligence humaine. 268             |                                    |
| Bien vues par leurs rapports.       | Raifon pourquoi le Philofo-        |

| phe en a tant, & le Sau-          | de leur en donner de fausses                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| vage fi peu. 349                  | idées. 455                                              |
| Cyclopes. 244                     | Docilité, effets de celle qu'on                         |
| Czar Pierre. 341                  | exige des enfans. 293                                   |
|                                   | Domination , tient à l'opinion                          |
| 7                                 | comme tout le reste. 95                                 |
| $D_{ANSE}$ 114                    | Douleur, l'homme doit apprendre                         |
| Déclamer. 234                     | à la connoître. 82, 102                                 |
| Difinitions, comment pourroient   | Comment perd fon amertume                               |
| être bonnes. 147 n.               | au goût des enfans.                                     |
| Dents, moyen de faciliter leur    |                                                         |
| éruption. 70 & fuiv.              | <b>F</b>                                                |
| Dépendance des choses & dépen-    | $E_{{\scriptscriptstyle A}v}$ , dans quel état l'enfant |
| dance des hommes. 98              | la doit boire. 191                                      |
| La premiere ne nuit point à la    | Education, fes diverfes especes                         |
| liberté. Ibid.                    | 3,8                                                     |
| Difordre moral, par où com-       | Opposition entre elles.                                 |
| mence. 20                         | Choix. 4, 10                                            |
| Desfin, réflexions sur cet art.   | But.                                                    |
| 222                               | Sens de ce mot chez les Anciens                         |
| Dette sociale, comment se paye.   | u                                                       |
| 329                               | Commence à la naissance.                                |
| Devoir, imposé mal-à-propos aux   | Ne se partage pas.                                      |
| enfans. 110                       | Nouvelles difficultés.                                  |
| Effet de cette indiscrétion. 111- | Quel en doit être le véritable                          |
| Ce qu'on doit mettre à la place.  | inftrument: 111                                         |
| Ibid.                             | Importance de la retarder.                              |
| Dialogue de morale entre le maî-  | Difficulté.                                             |
| tre & l'enfant. 108               | Doit être d'abord purement ne                           |
| Dieux du Paganisme, comment       | gative. #10                                             |
| furent imaginés. 449              | Progrès de ses différences. 44                          |
| Diffances, moyen d'apprendre aux  | Education exclusive, préfere le                         |
| enfans à en juger. 60             | instructions conteufes. 19                              |
| Divinite, il vaut mieux n'en      | Education naturelle, doit rendre                        |
| point parler aux enfans, que      | l'homme propre à toutes le                              |
|                                   |                                                         |

| entendre.  Comment je m'y prends, pour que le mien ne foit pas auffi fainéant qu'un Sauvage. 344 Utilité de fes travaux dans les arts.  En parcourant les atteliers, doit mettre lui-même la main à l'œuvre.  Johoix de fon métier, s'il a du goût pour les feiences fipé-culstives.  44 En ceffant d'être enfant, doit fentir la fupériorité du maitre.  430 Différence du vôtre & du mien. | conditions humaines. 34 Maintent l'enfant dans la feule dépendance des chofes. 99 Education vulgaire, differeile les enfans d'apprendre à penfer. 170 Quel efprit elle leur donne. Egalisé eivile & nannelle, leur différence. 408 Egalisé convusionnelle, rend né- ceffaires le droit pofisit de les loix. 317 A fait inventer la monnole. 316 Eleve imaginaire que l'Auteur fe donne. 30 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eleve, ne doit point s'envisager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eleves, ce qu'on leur apprend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | comme devant être un jour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| plutôt qu'à nager. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | féparé de fon gouverneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eloquence, maniere inepte de l'en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| feigner aux jeunes gens. 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inconvénient qu'il passe successive-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vrai moyen. Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ment par diverses mains. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emile, pourquoi paroît d'abord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avantage qu'il n'apprît rien du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| peu fur la scene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tout jusqu'à douze ans. 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riche, & pourquoi. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Comment on le trouvera ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A de la naissance, & pourquoi.  Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pable d'intelligence, de mé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | moire, de raisonnement. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ne doit recevoir de leçons que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Premiere chose qu'il doit ap-<br>prendre. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | de l'expérience. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| France or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doit toujours croire faire sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N'aura ni maillot. 50<br>Ni chariots, ni bourlets, ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | volonté en faifant la vôtre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lifieres. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pourquoi je l'éleve d'abord à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Le mal de son instruction est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| la campagne. 48, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | moins dans ce qu'il n'entend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emile .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | point, que dans ce qu'il croit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Emile, Son dialogue avec le jardinier Robert. N'apprendra jamais rien par cœur. Comment apprend à lire, 166 A deffiner. 223 A nager. 198 Précaution. Ibid. Avis que je lui donne sur les furprifes nocturnes. 210 Penfif & non questionneur dans fa curiofité. Son aventure à la foire. Sa premiere lecon de cosmographie. De flatique. 289 De physique systématique. 291 Mot déterminant entre lui & moi dans toutes les actions de notre vie. Ouestion qui, de ma part, suit infailliblement toutes les fiennes. Ibid. Comment je lui fais sentir l'utilité de favoir s'orienter. 297 Quel livre compofera long-tems

Quel livre compofera long-term feul lá bibliotheque. 307 Emule de hii-même. 306 S'intéreffe à des questions qui ne pourroient pas même effleurer l'attention d'un autre; exemple. Pourquoi peu l'êté des femunes Emile. Tome I.

dans fon enfance. & avantage de cela. Pourquoi je veux qu'il apprenne un métier. 330 Choix de son métier. 341 Fait à la fois deux apprentissa-Ibid. Comment je loue fon ouvrage, quand il est bien fait. Question qu'il me fait, quand il juge que je fuis riche, & ma réponfe. Est un Sauvage fait pour habiter les villes. Ne répond point étourdiment à mes questions. Sait I'd quoi bon fur tout ce qu'il fait , & le pourquoi fur

465

Etat de fes progrès à douze ans. 254 A quinze. 356 N'est pas faux comme les autres enfans. 381 Saura tard ce que c'est que fouffrir & mourir. *Ibid*. Ouand il commence à se com-

tout ce qu'il croit.

parer à fes sentblables. 407 Quelles passions domineront dans son caractere. *Ibid*. Impression que seront sur lui les leçons de l'Histoire. 421 Ne se transsormera point dans

ceux dont il lira les vies.

Emile, jugera trop bien les autres pour envier leur fort. 426 Pourra s'enorgueillir de fa fupériorité. Ibid. Remede à cela. 418 Comment s'instruira dans les affaires. 436 Aime la paix. . 438 · Son parler n'est ni véhément. 441 Ni froid. Etendue de ses idées, & élévation de fes fentimens. 443 Ne s'inquiete point des idées qui paffent sa portée. 456 A quelle fecte doit être aggré-Encre, comment elie fe fait. 302 Utilité de favoir cela. 305 Enfance, premier état. 61 Deuxieme état. 81-Troifieme état. 265 Court tableau de fa dépravation. Seul moyen de l'en garantir. Ses premiers développemens fe font prefque tous à la fois. Doit être aimée & favorifée. Son état par rapport à l'hom-363 & fuiv. Ne peut gueres abuser de la liberté. 105

A des manieres de penfer qui lui font propres. 110 Doit mûrir dans les enfans. Il y a des hommes qui n'y paffent point. Ne point se presser de la ju-Semblable dans les deux fexes... 318. Ibid. Enfans, comment traités à leur: naiffance. 13, 51 #.. Supportent des changemens que ne supporteroient pas les hommes. Doivent être nourris à la cam-Leurs premieres fensations purement affectives. Doivent être de bonne heure accoutumés aux ténebres. Ioid. Ont rarement peur du tonner--Comment apprennent à juger des diffances. Ont les muscles de la face trèsmobiles. 610 Pourquoi font fi volontiers du Comment deviennent, impérieux. Maximes de conduite avec eux. Ibid.

En grandiffant deviennent moins,

remuans. Enfans, ne point les flatter pour les faire taire. Sont presque tous sevrés de trop bonne heure. Suivent mieux que nous l'analogie grammaticale. 'On s'empresse trop de les faire parler. 79 , 74 & Suiv. Et de corriger leurs fautes de langue. Apprennent à parler plus diftintlement dans les Couvens & dans les Colleges. Pourquoi ceux des Payfans articulent mieux que les nô-Donnent fouvent aux mots d'autres fens que nous. 79 Ne point montrer un air alarmé quand ils se bléssent. 82 Avantage pour eux d'être petits & foibles. 81 Souffrent plus de la gêne qu'on leur impose, que des incommodités dont on les garantit. En les gâtant, on les rend miférables. 101 & fuiv. Regles pour accorder ou refufer leurs demandes. 106 n. On les conduit par les passions qu'on leur donne. D'où vient leur pétulance. 314

Abus des longs discours qu'on leur tient. Ne font point naturellement portés à mentir. 134 & suiv. Pourquoi trouvent quelquefois d'heureux traits. Leur apparente facilité d'apprendre cause leur perte. 146 On ne leur apprend que des N'ont point une véritable mé-146 moire. Comment fe cultive celle qu'ils · Quelle est leur Géographie. 151 Si l'Histoire est à leur portée. Comment fe perd leur jugement. 155 De leurs vêtemens. 186 189 Et de leur coëffure. Généralement trop vêtus. Ibid. Sur - tout dans les villes. 51 n. En quel mois il en meurt le plus. S'ils doivent boire ayant chaud, Ont befoin d'un long fommeil. Moyen de les faire dormir. 194 Et se réveiller d'eux - mêmes. Comment supportent gaiement la douleur. 195

Nnn 2 1

Enfans, peuvent être exercés aux jeux d'adresse. S'ils doivent avoir les mêmes alimens que nous. 239 Difficulté de les observer. 262 On ne fait point se mettre à leur place. Effet de la docilité qu'on en exige. Ne les payer que de raifons qu'ils puiffent entendre. 294 Font peu d'attention aux lecons en discours. Si l'on doit leur apprendre à être galans près des femmes. 322 12. Un appareil de machines & d'inftrumens les effraye ou les distrait. Ne s'intéreffent qu'aux choses purement physiques. Sont naturellement portés à la bienveillance. 362 Mais leurs premiers attachemens ne font qu'habitude. Leur curiofité fur certaines matieres. 366

Comment doit être éludée.

Apprennent à jouer le fenti-

Tout est infini pour eux. 451

Lafant, augmente de prix en

Inconvénient de cela.

ment.

368 & fuiv.

380

Ibid.

avançant en âge. Doit favoir être malade. Supposé homme à sa naissance. Pourquoi tend la main avec effort pour faisir un objet éloigné. 60. 64 A quelle dépendance doit être assujetti. Ne doit point être contraint dans fes mouvemens. Ibid. Ne doit rien obtenir par des pleurs. Ne doit pas avoir plus de mots que d'idées. De la premiere fausse idée qui entre dans fa tête naiffent l'erreur & le vice. Ne joint pas à ce qu'il dit les mêmes idées que nous. 110 Gouverne le maître dans les éducations foignées. Comment n'épiera pas les mœurs du maître. 174 Ne doit point apprendre à déclamer. Moyen de le rendre cu-271 Ne peut être ému par le fentiment. Ne s'intéresse à rien dont il ne voye l'utilité. Situation où teus les befoins naturels de l'homme, & les

moyens d'y pourvoir se dé-

# DESMATIERES, 4C9

| veloppent fenfiblement à fon<br>esprit. 307 | Esprit vulgaire, à quoi se recon-   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comment il faut lui montrer                 | noît dans l'enfance. 144            |
|                                             | Sens du mot Esprit, pour le         |
| les relations fociales. 310                 | peuple & pour les enfans.           |
| Sa premiere étude est une sorte             | 448                                 |
| de phyfique expérimentale.                  | Sens primitif.                      |
| N- 1-1-1 C                                  | Etat de Nature, en en fortant       |
| Ne doit rien faire fur parole.              | nous forçons nos femblables         |
| F-C- 10 1111 193                            | d'en fortir auffi.                  |
| Ensant qui se croit brûlé par la            | Ltat, quelle occupation nous en     |
|                                             | rapproche le plus.                  |
| Enfant dyscole, maniere de le               | Etat de Nature, état Civil : ce     |
| contenir. 130<br>Enfant-fait. 253           | qu'il faudroit pour en réu-         |
| Sa peinture. 154 & fuiv.                    | nir les avantages. 08               |
| Sa peinture. 154 & Juiv.                    | Leudes, s'il y en a où il ne faille |
| Ennui, d'où vient.                          | que des yeux.                       |
| Entendement humain, fon premier             | on y en a qui conviennent aux       |
| terme & fes progrès.                        | entans.                             |
| Envie, est amere & pourquoi. 379            | Etudes Speculatives, trop culti-    |
| Epidete, sa prévoyance ne lui               | vées aux dépens de l'art d'a-       |
| fert de rien. 387                           | gir. 435                            |
| Erreur, le feul moyen de l'é-               | Etudier par cour, habitue à mal     |
| viter, est l'ignorance. 349                 | prononcer. 76                       |
| Erreurs de nos fens, font des er-           | Euripide, ce qu'il dit de Jupiter.  |
| reurs de nos jugemens; exem-<br>ple.        | 454                                 |
|                                             | Excès d'indulgence ou de rigueur    |
| Esprit, chaque esprit a sa forme,           | à éviter.                           |
| felon laquelle il doit être<br>gouverné.    | Exercice du corps , s'il nuit aux   |
| C 0                                         | opérations de l'esprit. 169         |
|                                             | Explications en discours, font peu  |
| Esprit (l') d'un enfant doit être           | d'impression sur les enfans,        |
| d'abord exhalé modérément,                  | 297                                 |
| Provis de vertes El 143                     | Mauvaise explication par les        |
| Ejpitt de votre Eleve & du mien.            | chofes. 305                         |
| 171                                         |                                     |

ABLES. Si leur étude con- Foiblesse, en quoi confiste. vient aux enfans. 157 Analyse d'une de celles de La Fontaine. 158 Examen de leur morale. 163 Quel est leur vrai tems. 432 La morale n'y doit pas être développée. 433 Facultés superflues de l'homme, causes de sa misere. Famille, comment fe disfout. 16 Fantaifies des enfans gâtés. 103 Farineux. 46 Favorin, cité. 91 Fautes , leur tems est celui des fables. Félicité de l'homme ici-bas est nógative. 88 Femme, confidérée comme un homme imparfait. 357 N'est à bien des égards qu'un grand enfant. 358 Femmes, notre premiere éducation leur appartient. 2 2 Ne veulent plus être nourrices ni meres. 15, 17 Quel air leur plaît dans les hommes. 311 A Fériches. Feu de la jeunesse, pourquoi la rend indifciplinable. 401 C'est par lui qu'on la peut gouverner. Foi des enfans, à quoi tient. 453

D'où vient celle de l'homme. C'est elle qui le rend sociable. 378 Force, en quoi confifte. A quel âge l'homme a le plus de force relative. 367 Comment il en doit employer l'excédent. Ibid. Force du génie & de l'ame, comment s'annonce dans l'enfan-144 Foret de Montmorenci. 298 François, ce qui rend leur abord repouffant & défagréable. 77, 217 4 TALETE, signe très-équivoque du contentement. 218 243

Gauffres isopérimetres. Gaures. Genevois, peut-être ne feroient plus libres, s'ils n'avoient fou marcher fans fouliers. 212 Gánia, a fouvent dans l'enfance l'apparence de la stupidité. Génie des hommes, différent dans les peuples & dans les individus.

Géographie, idée qu'en ont les

| enfans. 151                         | fépar       |
|-------------------------------------|-------------|
| Ses premieres leçons. 277           | Ne doi      |
| Ciométrie, s'il est vrai que les    | Elev        |
| enfans l'apprennent. 147            | Doit a      |
| Notre maniere de l'enseigner        | tout        |
| donne plus à l'imagination          | ve,         |
| qu'au raisonnement. 226             | cette       |
| Comment Emile en apprendra          | Doit fe     |
| les premiers élémens. Ibid.         | Elev        |
| Moyen de la rendre inté-            | Abus à      |
| reffante. 269                       | mun         |
| Courmandise , préférable à la va-   | Fonden      |
| nité, pour mener les en-            | l'Ele       |
| fans. 240                           |             |
| Vice des cœurs fans étoffe.         | Comme       |
| 241                                 | les f       |
| Gous. Remarques fur ce fens.        | venu        |
| 237 & fuiv.                         | Gouverneu   |
| Gours naturels, font les plus sim-  |             |
| ples 238                            | Grand Sei   |
| Et les plus univerfels. 239         | Graffeyer.  |
| Gouvernement politique, à quoi      | Griffes , p |
| doit se borner l'idée qu'il en faut | Gymnaftig   |
| donner à l'enfants 317              |             |
| Gouverneur, premiere qualité qu'il  | TT          |
| devroit avoir. 28                   | $H_{AB}$    |
| Moyen d'éviter la difficulté du     | Natu        |
| choix. Ibid.                        | Seule h     |
| Doit être jeune.                    | ner         |
| S'il doit avoir déjà fait une       | mier        |
|                                     | D'où v      |
| Doit choisir aussi son Eleve.       | de.         |
| 39                                  | Habitude    |
| Ne doit point s'envifager com-      | l'exe       |
|                                     |             |

| féparé.                                                 | 34-    |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Ne doit point fe charger                                |        |
| Eleve infirme.                                          | 36     |
| Doit avoir de l'autorité                                | fur    |
| tout ce qui entoure fon                                 | Ele-   |
| ve, & moyen d'acqu                                      | uérir. |
| cette autorité.                                         | 119    |
| Doit se faire apprentif avec                            | c fon  |
| Eleve.                                                  | 341    |
| Abus à éviter dans leurs e                              | com    |
| muns travaux.                                           | 343:   |
| Fondement de la confiance                               | que ·  |
| l'Eleve doit avoir en                                   | lui    |
|                                                         | 430    |
| Comment doit se conduire                                | dans.  |
| les fautes de fon Eleve                                 | de     |
|                                                         | 431    |
| ouverneurs , leur faulle dig                            | nité   |
|                                                         | 419    |
| erand Seigneur devenu gueux.                            | 327    |
| raffeyer.                                               | 74     |
| rasseyer.<br>Grisses, pain de Piemont.                  | 72     |
| ymnaftique.                                             | 185;   |
|                                                         |        |
| TT                                                      |        |
| $H_{{\scriptscriptstyle ABITUDE},\cdot { m n'eff}}$ poi | nt la: |
| Nature.                                                 | 4:     |
| Seule habitude qu'on doit                               | don-   |
| ner à l'enfant dans le                                  | pre-   |
| mier for                                                | 16     |

HABITUDE, n'eff point la:
Nature.
Seule haisinute qu'on doit donner à l'enfant dans le premier âge.
D'on vient l'attrait de l'habitude.
237 m.
Laisinute du corps convenable à
l'exercice, différente de cellequi convient à l'inattion 188.

Haleine de l'homme, mortelle à l'homme. 48 Henri IV. Mot de ce Prince fur les prédictions des Aftrologues. 142 Héritier, comment s'éleve. 178 306 Hermès. Hérodote, cité. 189, 249 H:floire, n'est point à la portée des enfans. 151 Exemple. 152 Tems de son étude. 411 Calomnie le genre humain. 412 N'est iamais fidele. 413 En quoi femblable aux Romans. 414 Doit peindre sans faire de por-Ibid. traits. Montre plus les actions que les hommes. Histoire moderne, n'a point de physionomie. 415 Historiens anciens. 249 n. Hobbes, comment appelloit le méchant. 65 En quel fens fon grand principe est vrai. 103 Hockets. 70, 71 Homme, comment désapprend à mourir. Fort par lui-même, rendu foible par la fociété. 96 Doit s'armer contre les accidens imprévus. 211 Est le même dans tous les états. 326

Ce qui le rend effentiellement bon ou méchant. Doit être formé avant d'user de fon fexe. Ne pas le montrer aux jeunes gens par fon mafque. 409 Commence difficilement à penfer & ne ceffe plus. Homme courant d'étude en étude. à quoi comparé. Homme du monde, tout entier dans fon mafque. 306 Homme naturel, en quoi confifte fon bonheur. Vivant dans l'état de Nature, fort différent de l'homme naturel vivant dans l'état civil. 349 + 447 Borné par fes facultés aux choses sensibles. Hommes, pourquoi j'en parle fi tard à mon Eleve. Hommes vulgaires, ont feuls befoin d'être élevés. Humanité, premier devoir de l'homme. 85 Ce qui la conflitue. 380 Comment s'excite & se nourrit dans le cœur d'un jeune homme. 382, 388 Maximes pour cela., 382 & fuiv.

IDEES.

| IDEES, distinguées des ima-                              | fion inventés. 249                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                          | Jeux de nuit , utilité & pratique.                     |
| ges. 146 Et des fensations. 346                          | 201, 208                                               |
| La maniere de les former est                             | Jeux olympiques , à quoi comparés.                     |
| ce qui donne un caractere à                              | 410                                                    |
| l'esprit humain. Ibid.                                   | Imagination, étend la mesure des                       |
| Idées fimples, ce que c'est.                             | posibles. 89                                           |
| Ibid.                                                    | Transforme en vices les paf-                           |
| Identité successive, tomment nous                        | fions des êtres bornés.                                |
| avons le fentiment de la nô-                             | · 374                                                  |
| tre. 84                                                  | Imitation , goût naturel. 140                          |
| Jeunes femmes, leur manege pour                          | Comment dégénere en vice-                              |
| ne pas nourrir leurs enfans.                             | Ibid.                                                  |
| 18                                                       | Indigestions, comment les enfans                       |
| Jeunes gens corrompus de borme                           | n'en auront jamais. 248                                |
| heure, font durs & cruels.                               | Infans. 81                                             |
| 376                                                      | Infini, 451                                            |
| Caractere de ceux qui confer-                            | Ingratitude, n'est pas dans le                         |
| vent long - tems leur inno-                              | cœur de l'homme. 404                                   |
| cence. 377                                               | D'où elle vient. Ibid.                                 |
| Pourquoi paroiffent quelque-                             | Inoculation, 197                                       |
| fois infentibles, quoiqu'ils                             | Inflinit, comment devient senti-                       |
| ne le soient pas. 390<br>Inconvénient de les rendre trop | ment. 361                                              |
| observateurs. 410                                        | Influction, à quel prix on la<br>donne aux enfans. 126 |
| Jeune homme, objets qu'on doit                           | Doit être renvoyée autant                              |
| lui montrer à certain âge.                               | qu'on peut. 122                                        |
| 280 200                                                  | L'on n'y doit employer ni                              |
| Exemple. 397                                             | rivalité, ni vanité. 306                               |
| Doit penfer bien de ceux                                 | Instructions de la Nature sont                         |
| qui vivent avec lui. 410                                 | tardives, celles des hommes                            |
| Estimer les individus, & mé-                             | prématurées. 366                                       |
| prifer la multitude. Ibid.                               | Instrumens méchaniques, leur mul-                      |
| Jeux, par qui & à quelle occa-                           | titude muit à l'adresse des                            |
| Emile. Tome L.                                           | Ooo                                                    |

mains & à la justesse des fens. 290 Inulligence, épreuve & mesure de son développement. 269 Intolerance, quel dogme est fon principe. 452 Jugemens actifs & paffifs. 347 Distinction. Ibid. Comment on apprend à bien 349 Juffice, quel est en nous son premier fentiment. 125 Justice humaine, fon principe. 406 п. Juflice & bonté ne sont pas de purs êtres moraux. Ibid. Juvenal , cité. 339

Conviennent aux enfans.

Loir, fi. le choix du lair de la mere ou d'une autre, est in-différent. 18 D'abord féreux , puis prend de la consistance. 43 Est une substance végétale. 45 Se caille toujours dans l'estomac. 46

Langue naturelle. 60: Langues , fi leur étude convient aux enfans. 149: Un enfant n'en apprend jamais, qu'une. 15id.

Pourquoi l'on enseigne aux enfans par préférence les langues mortes Leçons doivent être plus en actions. qu'en discours. Liberté, le premier de tous les biens. 96 Liberté bien réglée, feul instrument d'une bonne éducation. 111 Lire, maniere d'apprendre à lire aux enfans. 166 Liftere , laisse une mauvaise démarche aux enfans. Lit, moyen de n'en trouver jamais de mauvais. Quel est le meilleur. Ibid. Litharge. 103 Livre, qui composera seul la bibliotheque d'Emile. 307 Livres , instrumens de la misere des enfans. Locks, recommande de ne point droguer les enfans. Examen de sa maxime, qu'il faut raifonner avec eux. Comment veut qu'on rende un enfant libéral. Veut qu'on apprenne à lire aux enfans avec des dez. Inconféquence de cet Auteur fur leur bouffon. Métier qu'il donne à fon Gentilhomme... Veut qu'on étudie les esprits.

| Loix, ce qu'il leur manque pour rendre les hommes libres.                               | Mal, n'en faire à personne, la<br>premiere & la plus impor-<br>tante leçon de morale. 140<br>Maux entassés sur l'enfance. 22 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Favorisent le fort contre le foible.                                                    | Maux physiques, moins cruels                                                                                                 |
| Loix de la Nature, dans leur<br>recherche ne pas prendre<br>les faits pour des raisons. | Maux moraux, tous dans l'opi-<br>nion, hors un feul. 91<br>Maux de l'ame, n'excitent pas                                     |
| Exemple fur la pefanteur. Ibid.                                                         | fi généralement à compassion<br>que les autres. 390                                                                          |
| Lotophages. 244                                                                         | que les autres. 390<br>Maniton. 449                                                                                          |
| Louche, précaution pour qu'un                                                           | Marcel, célebre maître à danfer.                                                                                             |
| enfant ne le devienne pas,                                                              | 214                                                                                                                          |
| 16                                                                                      | Marmousers de Labara 449                                                                                                     |
| Lune, au-delà d'un muage en mou-<br>vement, paroît se mouvoir                           | Maroc, ce que Montaigne a dit<br>d'un de fes Rois. 196                                                                       |
| en fens contraire. 347 Lydins, comment donnerent le                                     | Masques, comment on empêche<br>un enfant d'en avoir peur. 57                                                                 |
| change à leur faim. 249                                                                 | Matiere. 449                                                                                                                 |
| change a real taller 249                                                                | Maximes de conduite avec les en-                                                                                             |
| 16                                                                                      |                                                                                                                              |
| MACHINES, leur appareil                                                                 | fans. 67<br>Sur la pitié. 382                                                                                                |
| effraye on distrait les enfans.                                                         | Médecine, d'où vient son empire.                                                                                             |
| 188                                                                                     | 37                                                                                                                           |
| Nous ferons nous-mêmes les<br>nôtres. Ibid.                                             | Maux qu'elle nous donne.  16id,                                                                                              |
| A force d'en raffembler autour<br>de foi , l'on n'en trouve plus                        | Sophisme fur son usage. Ibid.<br>Austi multible à l'ame qu'au                                                                |
| en foi-même. 190                                                                        | corps. 18                                                                                                                    |
| Maigre, n'échauffe que par l'af-                                                        | N'a fait aucim bien aux hom-                                                                                                 |
| faifonnement. 47                                                                        | mes. 92                                                                                                                      |
| Maillot. 17, 50, 68                                                                     | Mátcin, ne doit être appellé qu'à                                                                                            |
| Maitre, gouverne par l'enfant.                                                          | l'extrêmité. 39                                                                                                              |
| 172                                                                                     | Milancalie, amie de la volupte. 395                                                                                          |

Mémoire, les enfans n'en ont pas une véritable. 146, 155 Comment fe cultive celle qu'ils 156 Menalippe, Tragédie d'Euripide. 454 7. Menfonge de fait & de droit. 133 Ni l'un , ni l'autre n'est naturel aux enfans. 134 & fuiv. Menuiferie. 342 Meres, d'elles dépend tout l'ordre moral. Avantage pour elles de nourrir leurs enfans. Méridienne à tracer. 280 Aventure qu'elle amene. 281-Mesures naturelles. 222 Métaux , choifis pour termes moyens des échanges. 317 Methode, il en faudroit une pour apprendre difficilement les fciences. 289 La mieux appropriée à l'espece, à l'âge, au fexe, est la meilleure. 323 Métier, pourquoi je veux qu'Emile en apprenne un. 330 Métiers, raisons de leur distinction. 324 Miseres de l'homme, le rendent 378 & fuiv. humain. Maurs, comment peuvent renai-Comment l'enfant n'épiera pas.

Maurs, en quoi les peuples qui en ont furpaffent ceux qui n'en ont pas. Monnoie, pourquoi inventée. 317 N'est qu'un terme de comparaifon. Ibid. Tout peut être monnoie, Ibid. Pourquoi marquée. 318 Ibid. Son, usage. Effets moraux de cette invention ne peuvent être expliqués aux enfans.. Ibid. Monseigneur, il faut que je vive : réflexion sur ce mot & sur la réponfe. 325 Montaigne, cité. 185, 196, 417 Montre du sage. Morale, comment on l'enseigne aux enfans. Unique leçon qu'on leur en doit donner. Morale & politique ne peuvent fe traiter féparément. 408 Morale des fables, examinée. 163 Morale, ne doit pas être développée. Moralité, il n'y en a point dans nos actions avant l'âge deraifon. Mort, comment devient un grand: mal pour l'homme. Comment se fait peu sentir. 196. L'idée s'en imprime tard

celles de son gouverneur.

| dans l'efprit des enfans. 389      | Comment l'homme en fort par           |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Mots, l'enfant n'en doit pas plus  | <ul> <li>fes paffions. 361</li> </ul> |
| favoir qu'il n'a d'idées. 80       | Ses instructions tardives & len-      |
| Seule chose qu'on apprenne         | tes. 366                              |
| aux enfans. 148                    | Son progrès en développant la         |
| Difficulté de leur donner tou-     | puissance du fexe. 376                |
| jours le même fens. 147 n.         | Nature de l'homme. 4                  |
| Mouvement, c'est par lui que nous  | Nature divine. 450                    |
| apprenons qu'il y a des cho-       | Newton, portoit l'hiver ses ha-       |
| fes qui ne font pas nous-          | bits d'été. 188                       |
|                                    | Notions morales, leur progrès dans    |
| Muscles de la face, plus mobiles   | mon Eleve. 269                        |
| dans l'enfant que dans l'hom-      | Nourrice, la véritable. 26            |
| me. 61                             | La meilleure au gré de l'ac-          |
| Musique, moyen de l'entendre par   | coucheur- 42                          |
| les doigts. 212                    | Choix. 43                             |
| Peut servir à parler aux fourds.   | Doit être la gouvernante de           |
| Ibid.                              | fon nourrisson. 44                    |
| De la maniere de l'enseigner       | Ne doit pas changer de ma-            |
| aux enfant. 235                    | niere de vivre. 45                    |
| Myfleres. 452                      | Nourricas, comment traitées, &c       |
|                                    | pourquoi. 19                          |
| AT.                                | Raifon de leur attachement à          |
| NAGER, quel exercice on            | l'ufage du maillot.                   |
| prefere a ceiux - la dans la       | Excellent dans l'art de distraire     |
| grande éducation 197               | un enfant qui pleure. 70              |
| Ce qui le rend périlleux. 198      | Précaution qu'elles négligent.        |
| Naiffance de l'homme, a, pour      | Ibid.                                 |
| ainfi. dire, deux époques.         | Difent aux enfans trop de mots        |
| 357 - 359                          | imutiles 72                           |
| Nature, routes contraires par lef- | Nuage, paffant entre la lune &c.      |
| quelles on en fort dès l'en-       | l'enfant lui paroît immobile,         |
| fance. 12                          | & la lune en mouvement                |
| Exerce incessamment les enfans.    | 347'                                  |
| Ibid.                              | Nuit , d'où vient l'effroi qu'ella:   |
|                                    |                                       |

cause. Remede. 205 Expédition nocturne de l'Auteur dans fon enfance. 206 BIECTIONS contre la liberté laissée aux enfans. Contre l'éducation retardée. 119 Contre la méthode inactive de ne rien apprendre aux enfans. Contre l'emploi que l'Auteur fait de l'enfance. Contre la culture prématurée d'un corps non formé, 231 Contre la pratique de former à l'enfant un jugement à lui-Contre le choix des objets que l'Auteur offre à l'adolescent. Objets, choix de ceux qu'en doit montrer à l'enfant. De nos premieres observations fi-tôt que nous commençons à nous éloigner de nous. 270 Objets purement phyfiques, les feuls qui puissent intéresser les enfans. 292 Objets intellectuels ne font pas fitôt à la portée des jeunes gens. Observation des maurs, inconvé-

homme. Odorat, réflexion fur ce fens. 149 Oifived est un vol public. 329 Opinion, ce qu'il faut faire pour régner par elle. Pour ne lui rien donner, il ne faut rien donner à l'autorité. Eleve fon trône fur les passions des hommes. Ordre à fuivre dans les études. 180 Ordre moral, comment l'homme y entre. Ordre focial, tems d'en exposer le tableau au jeune homme, 408 Source de toutes ses contradiffions. 409 Témérité de s'y fier. 327 Organes des plaifirs fecrets & des befoins dégoîtans, pourquoi placés dans les mêmes lieux. 370 Ottomans, ancien usage des Princes de cette Maison. 341 Ovide, cité. 80 Ouie, culture de ce fens. 272 Organe actif qui lui correspond. Outils, plus les nôtres font ingénieux, plus nos organes deviennent groffices & maladroits. 290

nient d'y livrer trop un jeune

| n                                   |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PANTALON, pourquoi en-              | de la puissance royale. 452         |
| nuyeux. 433                         | Payfans, n'ont point peur des-      |
| Parallele de mon Eleve & du vô-     | araignées. 57                       |
| tre entrant tous deux dans          | Leurs enfans articulent mieux       |
| le monde. 391 & fuiv.               | que les nôtres. 75                  |
| Pareffe, comment on en guérit les   | Ne graffeyent jamais. 74            |
| enfans. 195                         | Pourquoi plus groffiers que les     |
| Paffions, une scule est naturelle   | Sauvages. 169                       |
| à l'homme.                          | Pédarett, citoyen. 7                |
| Sont les instrumens de notre        | Pere, fa tâche. 27                  |
| confervation. 352                   | Ne doit point avoir de préfé-       |
| Quelle est celle qui sert de        | rence entre fes enfans. 35          |
| principe aux autres. 360            | Perspedire, fans ses illusions nous |
| Comment par elles l'homme           | . ne verrions aucun espace,         |
| fort de la Nature. 361              | 215                                 |
| Comment fe dirigent au bien         | Péruviens, comment traitoient les-  |
| ou au mal. 363                      | enfans. 51 Z.                       |
| Sommaire de la fagesse humaine      | Petite vérole. 196                  |
| dans leut ufage. 374                | Petrone, cité. 310                  |
| Leur progrès force d'accélérer      | Pirulance des enfans, d'où vient.   |
| celui des lumieres. 456             | 65, 114                             |
| Paffions douces & afficheuses naif- | Peaple, a autant d'esprit & plus    |
| fent de l'amour de foi ; paf-       | de bon fens que nous. 388:          |
| feons haineuses & iruscibles naif-  | Peuples corrompus, n'ont ni vi-     |
| fent de l'amour-propre. 363         | gneur, ni vrai courage. 40 F        |
| Paffions impétueuses, moyen d'en    | Peuples qui ont des mœurs, qua-     |
| faire peur aux enfans. 122          | lités qui leur font propres.        |
| Paffions naiffantes, moyen de les   | Ibid.                               |
| ordonner. 374                       | Philippe, Midecin d'Aiexandre,      |
| Paune, exercice pour les garçons.   | fon histoire. 152                   |
| 225                                 | Philosophie en maximes, ne con-     |
| Pauvre, n'a pas besoin d'éduca-     | vient qu'à l'expérience. 415        |
| tion. * 34                          | Philosophie de notre siecle, un de  |
| Paysan Suiffe, idee qu'il avoit     | fes plus fréquens abus, 366         |
|                                     |                                     |

| Physionomie: 396                    | Préjugés, s'enorqueillir de les vain- |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Phyfique, fes premieres leçons.     | cre, c'est s'y foumettre. 342         |
| 287                                 | Présent, ne doit point être facri-    |
| Physique expérimentale, veut de     | fié à l'avenir dans l'éduca-          |
| la simplicité dans ses instru-      | * tion. 85                            |
| mens. 288                           | Prêtres & Médecins, peu pitoyables.   |
| Physique systematique, à quoi bon-  | 398                                   |
| ne. 191                             | Prévoyance, fource de nos miferes.    |
| Sa premiere leçon. Ibid.            | 93                                    |
| Pythagore, à quoi comparoit le      | Prévoyance des befoins, marque        |
| fpectacle du monde. 410             | une intelligence déjà fort            |
| Picié, comment elle agit fur nous.  | avancée. 192                          |
| 381                                 | Principes des choses, pourquoi        |
| Est douce, & pourquoi. 379          | tous les peuples qui en ont           |
| Comment on l'empêche de dé-         | reconnu deux, ont regardé             |
| générer en foiblesse. 443           | le mauvais comme inférieur            |
| Pitié pour les méchans, cruelle au  | au bon. 65                            |
| genre humain. Ibid.                 | Progrès d'Emile à douze ans. 266      |
| Plan que l'Auteur s'est tracé.      | A quinze. 354                         |
| 30                                  | Propriété, exemple de la maniere      |
| Pleurs des enfans. 61, 69           | d'en donner la premiere idée          |
| Plutarque , cité. 26 n. 454 n.      | à l'enfant. 127                       |
| En quoi il excelle. 418             | Puberte, varie dans les indivi-       |
| Poison, quelle idée en ont les      | dus felon les tempéramens;            |
| enfans. 153                         | & dans les hommes felon les           |
| Politesse, idée de celle qu'on don- | climats. 365                          |
| ne aux enfans des riches.           | Peut être accélérée ou retar-         |
| 100                                 | dée par des causes morales.           |
| Pouples ambulantes. 266             | 366                                   |
| Précepteur, quel est le vrai. 26    | Toujours plus hâtive chez les         |
| Incapacité de l'Auteur pour ce      | peuples policés. Ibid.                |
| métier. 29                          | Et dans les villes. Ibid. n.          |
| Préjugé qui méprife les métiers,    | Pudeur, les enfans n'en ont point.    |
| comment j'apprends à Emile          | 370                                   |
| à le vaincre. 330                   | Puissance du sexe, comment les        |
|                                     | enfans                                |

365 ou retar-

enfans

enfans l'accélerent. 375 Réfraction. Pyrrhus, jugement d'Emile fur Refus, n'en être point prodigue fa vie. 411 & n'en jamais révoquer, 100 Rigime pythagoricien. 470m. 144 Régime végétal, convenable aux UESTION par laquelle nourrices. Relations fociales, comment on on réprime les fottes & fafdoit les montrer à l'enfant. 310 tidieuses questions des enfans. 295 Religion , choix de celle d'Emile. Ses avantages. Ibid. Question scabreuse, & réponse. Repas rustique comparé avec un 371 festin d'apparell. Quintilien, cité. 167 Réprimande que m'adresse un Bateleur en présence d'Emile. KACES périssent ou dégéne-République de Platon n'est pas un rent dans les villes. 48 traité de Politique. Raison, frein de la sorce. 110 Ce que c'eft. Ibid. Comment on la décrédite dans Comment les enfans y font élel'esprit des enfans, Raifon fensitive. Riche, l'éducation de fon état ne 184 Ses instrumens. Ibid. lui convient point. 34 Raisons, importance de n'en point Riche appauvri. donner aux enfans qu'ils ne Riches, trompés en tout. puissent entendre. Rivage, pourquoi quand on le 295 Raifonnement, de quelle espece côtoye en bateau, paroît fe eft celui des enfans. mouvoir en fens contraire. 347 Si-tôt que l'esprit est parvenu Robert, jardinier, fon dialogue jusqu'aux idées, tout jugeavec l'Auteur & fon Eleve. ment eft un raifonnement. 128 Robinfon Crufoe. 352 307 Reconnoissance, fentiment naturel Romains illustres, à quoi passoient au cœur humain, 405 leur jeunesse. 438

Moyen de l'exciter dans le Romans orientaux , plus attendrif-

fans que les nôtres.

Ppp

cœur du jeune homme. Ibid.

Emile, Tome I.

Romulus devoit s'attacher à la Louve qui l'avoit allaité. 361

AGESSE humaine, en quoi confiste. 88, 374 Savans, font plus loin de la vérité que les ignorans. 348 Saveurs fortes, nous répugnent naturellement. 238 Inconvénient de s'v accoutumer. Sauvages, pourquoi plus fubtils que les payfans. Devroient, selon les Médecins, être perclus de rhumatismes. 190 71 Pourquoi cruels. 244 De tous les hommes les moins curieux & les moins ennuyés.

Science humaine, la portion propre aux Savans très-petite, en comparaifon de celle qui est commune à tous. Sens, lequel se développe le plus Sens, de l'art de les exercer. 199 & fuiv.

Deux manieres de vérifier leurs rapports. Sens-commun , ce que c'eft. 252 Senfation & fentimens ont des expressions différentes. 61

Distinguées des idées. 346

Comment chacune peut devenir pour nous une idée. 350 Moyen d'en avoir à la fois deux contraires en touchant le même corps. 346

Senfations affectives précédent les représentatives. Sensibilité, comment on l'étouffe ou l'empêche de germer.

379 280 Comment elle naît. A quoi d'abord elle se borne dans un jeune homme. 402 Doit fervir à le gouverner. 403 Sentimens, gradation de ceux d'un

enfant. 362 Ouel est le premier dont soit fusceptible un jeune homme bien élevé. 3.76 Eyrer, tems & moyen. 70

Signe, ne doit jamais être fubstitué à la chofe, que quand il est impossible de la mon-276

Situations où les besoins naturels de l'homme & les moyens d'y pourvoir, se développent sensiblement à l'esprit d'un enfant. Société . a fait l'homme foible. 96

Toute société consiste en échanges. Application de ce principe au commerce & aux arts. Ibid.

D'où il suit que toute société

| a pour première loi quel-             | ciens. 338 Z.                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| que égalité conventionnelle.          | Talens élevés , inconvénient de    |
| 317                                   | n'avoir qu'eux pour toute          |
| Soloil, fon lever. 271                | reffource. 331                     |
| Sommeil des enfans. 192               | Talens naturels, facilité de s'y   |
| Moyens d'en régler la durée. 194      | tromper. 335                       |
| Sourds, moyen de leur parler en       | Exemple. 336                       |
| mulique. 212                          | Thémistocle, comment son fils gou- |
| Spartiates, élevés en polissons,      | vernoit la Grece. 95               |
| n'étoient pas pour cela grof-         | Thueydide, modele des Hiftoriens.  |
| fiers étant grands. 172               | 415                                |
| Spectacle du monde, à quoi com-       | Tems, c'eft plus le perdre d'en    |
| paré. 410                             | mal ufer que de n'en rien          |
| Sphere armillaire, machine mal        | faire. 145                         |
| composée. 276                         | Quand il est avantageux d'en       |
| Statique, sa premiere leçon. 189      | perdre. 116                        |
| Stupidité d'un enfant toujours éle-   | Trop long dans le premier          |
| vé dans la maifon. 181                | âge, & trop court dans celui       |
| Stupidité fácheuse, sous quels traits | de l'instruction. 279              |
| je la peindrois. 452                  | Quand les enfans commencent        |
| Subflance animale en putréfaction     | à connoître fon prix. 292          |
| fourmille de vers. 45                 | Tinebres, on y doit de bonne       |
| Substances, combien il y en a.        | heure accoutumer les en-           |
| 450                                   | fans. 56                           |
| Sucs nourrissans, doivent être ex-    | Tonnerre, rarement les enfans en   |
| primés d'alimens folides.             | ont peur. 58                       |
| 46 д.                                 | Toucher, culture de ce sens. 200   |
| Suitone, cité. 26 n.                  | & fuiv.                            |
| Surprifes nocturnes. 210              | Ses jugemens bornés & fürs.        |
| Synthese. 277                         | 211                                |
|                                       | Comment peut suppléer à la         |
| T                                     | vue. 100                           |
| TACITE, à quel âge cet                | A l'onie, 211                      |
| Auteur est bon à lire. 415            | Moyens de l'aiguifer ou de l'é-    |
| Tailleurs, inconnus chez les An-      | mouffer. 212                       |
|                                       |                                    |

# VALERE-MAXIME, cité. 81 Vanité, fuites mortifiantes de fon

premier mouvement dans Emile. Varron, cité. 11 Vertu, en la prêchant aux enfans on leur fait aimer le vice. Vertus, font des apprentissages de l'enfance. 196 Vertus par imitation. Vétemens, observations sur ceux des enfans. 186. 189 Virite, doit coûter quelque chose à connoître, pour que l'enfant y fasse attention. 174 Quand on peut fans rifque exiger qu'un enfant la dife. 181 n. Viande, fon goût n'est pas naturel à l'homme. Lambeau de Plutarque fur cet

Vice, il n'y en a pas un dans le

cœur de l'homme dont on

ne puisse dire comment il y

aliment.

est entré. 114
Vie, pour qui la peur de la perdre en fait tout le prix.
37

A quel point commence véritablement celle de l'individu.

On doit la laisser goûter aux enfans. 86 Les vieillards la regrettent plus que les jeunes gens. 92 Vie dure, multiplie les sensations

agréables. 193
Vie humaine, fes plus grands rifques font dans fon commencement. 85

Courte à plus d'un égard. 357
Vies particulieres, préférables à
l'histoire. 417
Vicillards, déplaifent aux enfans. 3 1

Aiment à voir tout en repos autour d'eux. 66 Vigueur d'esprit, comment se con-

tracte. 308
Villes, font le gouffre de l'efpece humaine. 48
Pourquoi les races y dégénerent.

367

Vin, nous ne l'aimons pas naturellement. 239

Falfifié par la litharge eft un
poison. 304

Moyen de connoître cette fal-

fification. Ibid.
Virgile, fon plus beau Vers. 383

Virginité, importance de la conferver long-tems. 367, 376 Préceptes. 368, 397 Vifages plus beaux que leurs mafques. 410 Vivre, ce que c'est. 13 Vocabulaire de l'enfant, doit être 80 Voix . combien de fortes l'homme en a. 233 Volant, est un jeu de femme. 229 Usage, en prendre presque toujours le contre-pied pour bien 117 Usages, en toutes choses doivent être bien expliqués avant de montrer les abus. Utilité, sens de ce mot dans l'ef-

prit des enfans. 294
Pourquoi ce mot dans notre
bouche les frappe fi peu.

Exemple de l'art de le leur
faire entendre. 298
Vue, exercice de ce fens. 214
Ce qui rend fes jugemens équivooues. 16id.

Comment la course exerce un ensant à mieux voir. 227

XENOPHON, cité. 31

ZURICH, comment passent maîtres les Conseillers de cette Ville. 344

Fin de la Table du premier Volume.



A158265

61



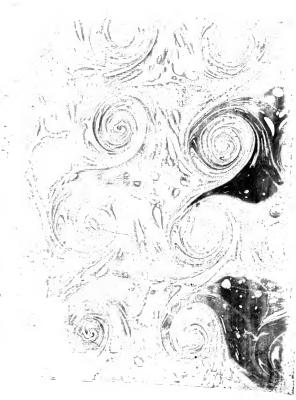



